



# LE MONDE

Le logement, vitrine

(Pages 20 et 21.)

# Des autres guerres

Par IGNACIO RAMONET

'APRÈS-GUERRE paraissait ne devoir jamais se terminer. Et voilà qu'on annonce enfin - M. Reagan le claironne le début d'un nouvel âge de l'histoire contemporaine. Il se serait ouvert en décembre dernier avec la signature du traité américano-soviétique sur les armes à moyenne portée, Dans le sillage de cette heurense nouvelle, des négociations semblent devoir mettre fin à des conflits régionaux vieux parfois de plusieurs décennies (1). Brusquement, la planète serait saisie par une sorte de virus de la paix. Se répand aussitôt une fièvre d'optimisme, que conforte, à l'Ouest, une soudaine et radieuse euphorie économique. Assisterait-on à la fin

LA PROTECTION DU COMBATTANI DELBANT LA PREMIÈRE GUERRE MORNI

plas ou mains grande distance, il y face

tor. Bref. il peut exister panon a le

moment des déséquilibres qui rendent et probablemen elles

bast cent dri setricut es mestre qu'in

contact d'artico dei seconent à ce des

poursion d'inférierne. C'est là le plus inte

condition d'emp. des gaz, mais c'es pet

mines des jent attitation dans in confe

peut-fire seulement en cas de mene

conflit, peut aveir de redoutables effettes

Legic est is Lucucibrie concinae diff

tirer de is guerre entre l'Irak et l'Iran de

Theretage promargal qu'elle nous laux la

The l'effort à entraprendre pour presiet

erames es leur emplos. Quanta

complete, ic 22 avril 1915, une extrante

anerion s'empara de l'opinion mode

Angenteur du gaz qui venait d'em er

Biened, ie at muste allemand Fritz Haben

🚧 Étaul un martinan passionné, fut charje

establistica : experience sur le front rest.

31 mai sur ent : le jour de son départ par

Spitest, ba femme, Clare Haber, qui avanti-

parentent teute de . en dissunder, se sich

🚵 🛍 fut 🚎 a tard causé de l'Universit 🗷

in michies qu'un puesse dire est que la rigit

tion of Fired gratters que se manifestimalis

dernieres anneer ni surrout ce prime

guand, pour la première fois, une ville me

to quemen amanté internationale une and la

PROCESSE pour empécher la diffesion des ma

Charge et aventue, emploi et, et tala

he pérsi que en résulte pour la stablés

- Quand in ration d'Elst ne comité

monde et le maintien de la paix.

County of the co

CORÉE DU SUD: ANTEN CORÉE DU SUD: ANTE

photogram dans is combat controlling

26 et 27: Phinoton de conscience, marginale et poutait des, par Decelalique Videl

Frankreich w. de Leihar Baier, par Jahren - Terraison d'estrit sur la réforme de la réform

George Grant, par yes Florence in the Company of the the Company

miles ou l'Utuavin de la paix, par Regé Basse

22 et 23 :

166 24 et 25 :

26 et 27

28:

L'anomie du dostin de Fritz Haber mis

mbiliantico politique et strategique

seance agricante contre laquelle on Paris

Cotte fois, des ribes essions me ini bomberdies

La croissance de l'économie mondiale durant le premier semes-tre de 1988 semble avoir été plus rapide qu'on le pensait, indique un rapport de l'OCDE, et la reprise en cours, commencée en 1983, est la plus longue qui ait été enregistrée depuis la seconde guerre mondiale (2). - Les experts du Fonds monétaire international corrigent aussi leurs propres estimations; ils affirment maintenant, avec autant de certitude qu'en avril dernier, que, pour 1988 et 1989, la crossance des pays industrialisés dépassers le taux qu'ils avaient eux-mêmes prévu (3.8 % au lieu de 2.8 %) (3).

Situation d'autant plus réjouissante qu'elle est inattendue : prophètes de malheur, de nombreux éco-nomistes n'avaient-ils pas annoncé – après le hoquet boursier d'octobre 1987 – une inéluctable récession?

magie, le monde aurait atteint ces deux objectifs impensables, que les hommes politiques, dans leurs rêves les plus fous, n'osent même pas promettre à leurs peuples : la paix et la croissance. Ces deux rails qui, tout droit, mènent les nations au bonheur.

Oscra-t-on rompre l'harmonie de cet idyllique tableau en rappelant certaines nouvelles qui occupent également les grands médias? Car. si iques guerres paraissent en voie de règlement, d'autres, plus nombreuses encore, se poursuivent au Liban, dans les territoires occupés

par Israël, au Salvador, au Nicaragua, en Ethiopie, au Soudan, au Pérou, dans le Kurdistan... avec leur long cortège de morts et de destructions. Avec, aussi, le risque de raviver inopinément les tensions internationales. Car la plupart de ces conflits - même ceux que Soviétiques et Américains, en se servant des Nations unies, ont accepté de régler - possèdent leur propre dynamique et leurs raisons internes, souvent enracinées dans la profondeur

En outre, de nouveaux foyers apparaissent. L'impulsion donnée par M. Gorbatchev à la politique étrangère de son pays a indéniablement favorisé les règlements en cours, mais ses réformes internes font naître en Union soviétique des crispations fortes qui trouvent dans le nationalisme un périlleux terrain d'expression. Jusqu'à quel point l'agitation dans le Caucase ainsi que dans les républiques baltes affaiblitelle M. Gorbatchev (4)?

N peut supposer aussi que les établissements militaroindustriels, de part et d'autre, n'acceptent pas de bon gré l'idée de perdre d'avanta-geux chantiers et feraient obstacle au progrès de la paix. C'est dire si celle-ci est fragile.

La croissance ne l'est pas moins. Comment pourrait-elle être assurée au Nord quand la plupart des pays du Sud, étranglés par leur dette et par les politiques d'ajustement du FMI. ne sont plus en mesure d'importer ? Que deviendrait-elle dans les pays industrialisés, si le nouveau président des Etats-Unis décidait - ce qui est fort improbable de s'attaquer aux grands spectres de l'économie américaine et de combler les gouffres des déficits budgétaire et commercial? En attendant, l'économie mondiale continuera de reposer sur un géant aux pieds d'argile et restera sous la menace d'un nouveau krach boursier aussi influctable que celui d'octobre 1987.

Parler de «croissance» dans un monde devenu interdépendant paraît



Publication mensuelle - 5, rue des Italiens, 75427 Paris Cedex 09

VICTOR BRAUNER

d'autant plus impudent et incongru que les conditions de vie des deux tiers de l'humanité se dégradent chaque jour davantage.

ANS sa guerre contre la pauvreté, comme la victoire du tiers-monde semble lointaine! La Banque interaméricaine de développement, qui n'a pas vocation à encourager la subversion, reconnaît qu'en Amérique latine « le PIB par habitant — un indicateur clef du bien-être social — a été, en 1987, inférieur au niveau de 1980 dans la plupars des pays (5) ». Assombrissant encore le tableau, M. Rainer Steckhan, directeur de la Banque mondiale, affirme que l'Amérique centrale traverse aujourd'hui « la pire crise économique depuis le début de ce siècle (6) ».

(Lire la suite page 3.)

(1) Lire: Chaude Julien, «Le prix des armes» et «Ambition», le Monde diplo-matique, soût et septembre 1988.

(2) Rapport samuel sur « les Perspec-tives de l'emploi », OCDE, Paris, 23 sep-tembre 1988. (3) World Economic Outlook, FMI, Vashington, 20 septembre 1988.

(4) Cf. is mise on garde de M. Henry Kissinger dans son article «A Memo to the Next President», Newsweek, 19 septembre

(5) Rapport annuel, Banque interaméri-aine de développement, Washington,

(6) Le Figuro, 28 juillet 1988.

armées du Sénat et de la Chambre qui approuvent le budget du Pentagone - avaient seulement 20 personnes à leur disposition pour analyser des dépenses représentant 6,2 % du produit national brut américain. En 1985, l'effectif était passé à 103... Quant à la commission des affaires étrangères du Sénat, son personnel a été multiplié par 10 entre 1965 et 1975. De 1947 à 1985, le nombre de personnes travaillant pour un représentant est passé – en moyenne – de 3 à 18; pour un sénateur il a progressé de 6 à 40 entre 1965 et 1985. En 1979, les deux Chambres avaient au total 23 000 salariés, soit

militaires et diplomatiques les plus

complexes; pendant les premières

années de la guerre froide, en outre,

scul l'exécutif élaborait les projets de

En 1947, les commissions des forces

taires de la Maison Blanche. l'exécutif a éprouvé des difficultés croissantes à faire adopter ses propositions budgétaires et avaliser ses explications en matière de politique étrangère. Les auditions devant les commissions sont de plus en plus longues, et les rapports de plus en plus

trois fois plus qu'en 1954, dont beau-

coup étaient souvent plus compétents que les experts diplomatiques et mili-

(Lire la suite page 18.)

### DANS CE NUMERO :

### Retour aux réalités

Détente Est-Ouest, réduction des armements stratégiques, conflits régionaux en voie de règlement, spectre éloigné du grand krach financier... La tentation est forte de croire résorbées les tensions et réglés les problèmes qui traversent le monde. Rien ne serait plus illusoire. Ignacio Ramonet rappelle, ci-dessus, la continuation des guerres sous toutes les formes tandis que s'imposent les réalités trop longtemps laissées dans

### UN AVENIR HYPOTHÉQUÉ

Avec une inacceptable irresponsabilité, les systèmes économiques dominants dispident sans vergogne le petrimoine commun. « La mise à sec de la planète » menace l'avenir des générations futures, « La survie de l'humanité en grand péril » imposers tôt ou tard une remise en cause de nos modèles de développement et obligera à « revoir la notion de bien-être » (pages 11 à 13). Les effets dévastateurs se font déjà sentir partout et d'abord chez les plus pauvres comme c'est le cas dans « le Bangledesh, où le misère rurale est généralisée » (page 14).



L'HOMME UNIVERSEL

**Currante ans** après la déclaration universalle l'immense majorité des hommes luttent contre des pouvoirs établis pour conquérir liberté, justice et dignité. « Militants non protégés » qui, partout, combattant pour le respect des droits légitimes (page 32). Contre la dictature assiégée au Chiti où, le temps d'une campagne, on en vient à se demander : « Qui a peur du général Pinochet ? » (page 17). Minorités écrasées, massacrées par les armes chimiques, comme « les Kurdes, à la recharche d'une nouvelle stratégie » (page 9). Droits de l'enfant bafoués par la « blessure de l'excision » dans près de trente Etats (page 10). Obscurantisme des médias contre le droit à l'information jusque dans e l'Inde, sous le choc d'un feuilletan télévisé » (page 15). Conditions de vie dégradées pour beaucoup dans les démocraties occidentales où « le logement, vitrine des ségrégations sociales » reste un facteur supolémentaire d'inégalités (pages 20 et 21).

### GÉANTS FRAGILISÉS

Qu'il s'agisse de l'URSS où la Révolution Gorbetchev, aboutisse ment d'une lente transformation des mentalités, prêche « le résurrection des fermiers » pour tenter de sortir d'une interminable crise agraice (pages 4 et 5), ou des Etats-Unis, désormais sous l'influence dominante du Congrès qui imposera au nouveau président « une diplomatie américaine moins libre de ses choix », (pages 1, 18 et 19), l'avenir du monde échappe de plus en plus au contrôle des Grande qui doivent d'abord se préoccuper du leur. Comme tente de le faire une Europe en formation minée per « des disparités régionales » que la concurrence sans merci au sein du grand-marché risque d'exacerber (pages 6 et 7).

Vale la sommable distallé page 32.

### UN DÉFI POUR LE NOUVEAU PRÉSIDENT

# La diplomatie américaine moins libre de ses choix

Le président américain qui sera élu en novembre devra affronter mille défis dans un univers en mutation : poursuite du désarmement, rapide évolution des pays communistes, montée en puissance du Japon, naissance du marché unique européen, endettement du tiers-monde, fragilité du système monétaire international, environnement partout massacré - tous problèmes qui s'ajoutent, en les aggravant, aux multiples difficultés que l'ultra-libéralisme reaganien a accentuées ou créées aux Etats-Unis. Cependant, la Maison Blanche n'aura pas, sur le plan diplomatique, les coudées aussi franches que dans le passé car le Congrès joue un rôle croissant et la crise financière pesera sur nombre de choix.

### Par GABRIEL KOLKO \*

UEL que soit le président élu en novembre, la politique étrangère américaine des prochaines années reflétera le rôle croissant du Congrès dans la définition des choix diplomatiques et militaires. De même, la crise financière pèsera de tout son poids dans la gestion de la puissance des Etats-Unis. L'opinion publique continuera de s'opposer aux interventions extérieures de grande ampleur, du type de celles qui ont caractérisé la stratégie américaine depuis 1950, et le nouveau président sera soumis à des contrôles qu'aucun dirigeant n'a connus depuis 1945.

Le Congrès, depuis 1960, et quelles qu'aient été ses contradictions et les motifs complexes de ses décisions, a profondément transformé la base institutionnelle de son rôle dans le domaine de la politique étrangère. Même s'il n'a pas le pouvoir de faire prévaloir ses choix, il a désormais la possibilité de priver n'importe quel chef de l'exécutif de cette liberté qui fut celle de la Maison Bianche de 1946 à la fin des années 60.

Le président pouvait d'autant mieux imposer ses vues an Congrès après 1946 qu'il détenait le monopole quasi total de l'information sur les questions

Historien américaia, professour à York University (Canada), auteur notamment de Confronting the Third World. U.S. Foreign Policy, 1945-1980 (Pantheon, New-York, octobre 1988).

NOUVEAUTÉS

ECONOMICA

### Le Club de Rome **Eduard PESTEL**

L'Homme et la croissance (Près de vingt ans après Halte à la croissance ?) 180 p., à paraître le 10 oct.....

> Mélanges économiques en l'honneur d'Edmond MALINVAUD

Guy CRESPY (sous la direction de) Cent acteurs dans la compétition internationale, 

Stratégies et compétitivités dans l'industrie 

ĒNERGIE INTERNATIONALE 1988/1989, 

Abdul Hamid EL-AHDAB L'Arbitrage dans les pays arabes, 1 214 p. . . . . . 600 F

> Chez votre LIBRAIRE ou chez ECONOMICA : 49. rue Hericart, 75015 PARIS - Tel. 45-79-93-56 / 48-76-12-92

to blesses deplaces by mos 5 soil 1988 a de to 3 : 6 : 000 exemples \_Septembre 1

### « Le Vent jaune »

Un lecteur parisien, M. Philippe Desmarest, nous fait part de ses réactions au livre de l'écrivain israélien David Grossman, le Vent jaune, et à l'article que lui a consacré Yves Florenne dans le Monde diplomatique de juillet 1988.

M. Florenne écrit notamment : « Vous ne le croiriez pas, ni son livre, de tout autre qu'un Israélien. . Cette phrase, me semble-t-il, est très révélatrice de la manière dont est perçu le conflit israélo-palestinien en Occident, En effet, depuis le début de ce problème, il apparaît clairement que seuls des juifs israéliens ou de la diaspora penvent critiquer, voire condamner très durement, la politique de l'Etat d'Israël. Ces appréciations sont les seules dignes d'intérêt et dans certains cas parole d'Evangile... Les réactions des victimes, en l'occurrence les Palestiniens, ne sont qu'accessoires, ou bien évidenment arguments de propagande, La vérité dans ce conflit ne peut qu'émaner de ceux appartenant à la communanté juive, et de ce fait ne pouvant, en principe, être taxés d'antisémitisme. La presse ne s'est-elle pas intéressée il y a quelques mois au désarroi » des intellectuels juifs face à la répression impitoyable sévissant à Gaza et en Cisjordanie? Mais cette même presse s'est-elle intéressée au désarroi de tout un peuple vivant sous occupation depuis vingt ans et des familles exilées depuis 1948? Il y a toujours en dans ce problème deux poids, deux mesures.

Mais, dans cette critique sur le livre de D. Grossman, ce qui m'a interloqué est la phrase suivante : « C'est vrai nous ne sommes pas à Auschwitz. Cette expression résume admirablement, à mon avis, le blocage mental de l'Occident pour tout ce qui concerne l'Etat d'Israël et donc les Palestiens. Il semble que le génocide de six millions de juifs pendant la seconde guerre mondiale soit devenu la référence suprême des droits de l'homme lorsque l'on évoque le traitement que l'on fait subir aux Palestiniens depuis plus de quarante ans. Oui, ce n'est pas Auschwitz! Mais faudra-t-il attendre l'élimination de millions de Palestiniens pour que l'on commence à s'intéresser sérieusement à leur sort ? J'avoue être « émerveillé » par l'impudence avec laquelle bon nombre d'Européens et d'Israéliens rappellent le souvenir de la Shoah lorsque le sort des Palestiniens est abordé. Il ne faudrait tout de même pas oublier que ce génocide a été per-

pétré en Europe, par des Européens, dans un climat d'antisémitisme virulent qui n'a jamais eu cours dans les pays arabo-musulmans, en dépit des problèmes qui ont pu survenir entre les différentes communautés religieuses ou ethniques. Alors pourquoi prendre un des sommets de la barbarie humaine comme limite à ne pas franchir, sinon comme justification, comme certains n'hésitent pas à le faire ? Ce n'est vraiment pas respecter la mémoire des

Le grand défaut du livre de D. Grossman est, à mon avis, de ne pas retourner à la source de la situation actuelle : les Palestiniens ont-ils, oui ou non, subi une injustice fondamentale, à savoir la spoliation de leur terre? 750 000 d'entre eux ont-ils été expulsés en 1948 ? Combien de villages palestiniens ont-ils été rasés ou « nettovés » de leurs habitants comme Deir-Yassin? Un Palestinien de Halfa ou de Jérusalem chassé en 1948 ou en 1967 doit-il définitivement renoncer à retourner sur sa terre natale, alors que les juifs d'URSS ou d'ailleurs n'ayant aucun lien avec la Palestine autre que religieux (et encore!) peuvent s'y instal-ler? La fameuse loi du Retour est décidément bien sélective tout comme l'est la défense des droits de l'homme dans les territoires occupés. 1 500 000 êtres humains privés des droits les plus élémentaires (sans compter la diaspora palestinienne bien oubliée elle aussi) ne semblent pas soulever l'indignation de nos humanistes d'Occident; les Palestiniens ne sont ni des Noirs d'Afrique du Sud, ni des réfugiés afghans et encore moins des refuzniks...

Aujourd'hui la « révolte des pierres » a légèrement levé le voile que l'Occident avait pudiquement laissé sur les agissements de l'armée israélienne. Mais déjà, l'intérêt des médias s'émousse, et les morts et blessés quotidiens survenant dans les territoires occupés ne font plus les gros titres des journaux (...).

Malgré les témoignages poignants relatés dans le livre de D. Grossman sur le racisme odieux d'un certain nombre d'Israéliens envers les Palestiniens, ainsi que sur les conditions de vie de ces derniers, M. Florenne a peut-être raison: en Palestine, on tue des femmes et des enfants, on « brise les os » aux manifestants, on dynamite des maisons, on peut même envisager publiquement la déportation de tons les Palestiniens dans les pays arabes, mais ce n'est pas Auschwitz!

# **COURRIER** DES **LECTEURS**

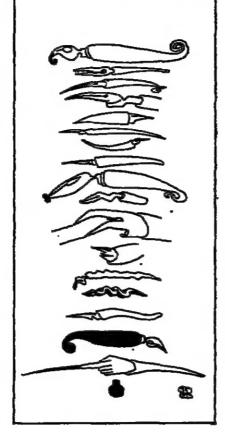

### Ce que j'ai vu en Pologne

M= Anne-Marie Chartier, économiste, docteur d'Etat, professeur de sciences économiques à l'université de Grenoble, nous écrit après un séjour de plusieurs semaines, cet été, en Pologne. pays qu'elle connaît bien et où elle a constaté une importante dégradation des conditions de vie.

Militante communiste pendant trois ans, militante trotskiste pendant quinze ans, puis militante marxiste solitaire depuis 1980, je me sens le droit d'écrire aujourd'hui. J'ai pénétré en Pologne par le sud-ouest de la Silésie, en venant de Prague. J'ai tra-versé la Silésie, en plein cœur des villes, sur une artère principale, pavée, au début de la nuit. De Gliwice à Katowice, c'est comme une grande ville minière qui aurait 40 km de long. Tout d'abord la ville est à peine éclairée, sinon pas du tout par endroits. Le sol pavé est affreusement cahotique. Les trous menacent à chaque instant de briser la suspension d'une auto. Les trottoirs sont quasi inexistants, et la terre battue va du pavage aux immeubles. Ceux-ci, complètement noirs, sont dans un état de dégradation très avancée. Cette dégradation de l'habitat caractérise d'ailleurs toute la Pologne.

Le caractère sombre de la ville devient effrayant à cause de la puanteur qui se répand partout : paanteurs chimiques qui prennent à la gorge. Je savais déjà qu'aucune protection contre la poliution n'existait, m dans les cokeries ni dans les industries chimiques de la Siléxie, pas plus à l'ancien complexe sidérurgique de Nowa-Hutz, à Cracovie, qu'en nou-

J'ai vu ples tard, en plein jour, les visages taillés à la serpe de ces tra-vailleurs harassés, misérent (car la Pologne est sujourd'hui miséreuse). exprimant le souffrance, la colère, la méchanceté. l'ai vu la corpulence des femmes mal nourries, lears jambes convertes de varices, ou bandées de la cheville an genou avec des morceaux de tissus effilochés, puisque les bandes n'existent pas. Cela est aggravé par les files d'attente incessantes où l'on voit principalement des

J'ai vu dans les rues, dans les campings, des bandes de jeunes complète-

J'ai yn des enfants avec des vêtements trop courts on trop longs, les manches trois fois retroussées; j'ai vu sur eux des empilements d'habits disgracieux, dès que le temps devient humide, car même dans les magasins Pewez il n'y a pratiquement pas d'habits pour enfants. Qui n'a pas de famille ou d'amis en Allemagne fédérale, en France on ailleurs, est dans l'incapacité d'habiller un enfant correctement

Le rationnement alimentaire, tout le monde connaît. Par ailleurs, il manque tout ce qui nous rend la vic commode : le dentifrice, le papier WC, les savonnettes, les bas, le coton hydrophile, les couches, les tampax, les serviettes hygiéniques, les crayons de couleur, les taille-crayons, les lames de rasoir, les produits de beauté... les médicaments surtout !

Nous sommes allés camper dans l'est. l'avoue que c'est une pronesse, d'abord parce qu'il est impossible de dormir dans un camping : les ivrognes, les chants (c'est ce qui est le moins désagréable), les cris. Le gardien n'est pas là ou participe luimême aux plaisirs en question. En outre, la Pologne ne connaît pas l'eau de javel. Les toilettes sont généralement dans un état de puanteur épouvantable. Ou bien l'humidité dévore les lieux : tuyaux percés, lavabos bouchés, ou au contraire accusant de grosses fuites, murs moisis, etc. Personne ne semble concerné par cet état de choses.

- Contract Contract

Les transports en commun ne sont jamais à l'heure. Une amie me demandait d'imaginer ce que les gens enduraient l'hiver lorsqu'ils avaient emmené leurs petits enfants chez un parent (le gardiennage des enfants à domicile est interdit et mai vu, les crèches sont surchargées, malpropres, délabrées...), pois attendaient le tram, finissaient per monter dans un wagon où l'inconfort, en station debout, est difficile à décrire, arrivaient enfin au uavail déjà épuisés et commençaient per s'arranger avec les collègues pour prendre du temps, à tour de rôle, pour faire les courses et la queue... et rentraient le soir, chargés de sacs, avec le même tram. Vision du prolétariat du dix-negvième siècle dans' bien des cas!

Un vieux Polonais juif, militant communiste dans sa jeunesse, dissident en 1956, mort aujourd'hui, me disait en 1984 : « Nous avons eru que nous travaillions pour l'homme. Nous ne savions pas que dans ce systême l'homme c'est de... la merde l Nous sommes coupables de ne l'avoir pas compris. » J'avais trouvé son propos terrible. Il me revient en mémoire aujourd'hui avec une particulière acuité.

● PRÉCISION. - Mª Houris Zefizef, de Paris, nous signale une erreur dans la bibliographie de l'article de René Bayssière « Munich ou l'illusion de la paix » (le Monde diplomatique, septem-bre 1988); le titre du livre de Jean-Pierre Azéma cité dans la note 10 est De Munich

### Le PS français et le Proche-Orient

M. Pierre Guidoni, secrétaire national aux relations internationales du PS, nous écrit :

Le Monde Diplomatique du mois d'août publie, sous la signature de notre ami Jean Ziegler, un article concernant le Parti socialiste français et le Proche-Orient. Je voudrais vous apporter à ce sujet quelques complé-ments d'information : le bureau exécutif du PS a pris position dès le mois de décembre sur le soulèvement palestinien, et la presse a largement fait écho au communiqué publié alors, comme à la longue déclaration faite à l'AFP à Jérusalem par mon prédécesseur, Louis Le Pensec, qui a conduit en février une mission du parti en Israël et dans les territoires occupés. Nous avons eu bien d'autres occasions de confirmer par la suite nos positions sur cette question, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas en retrait par rapl'Internationale.

Si le PS n'est pas intervent en séance plénière à Madrid, c'est qu'il était, de fait, absent de ce Conseil. Tous ses dirigeants étaient retenus à Paris par l'élection présidentielle. Mais notre camarade Alain Chenal a très largement participé aux travaux du comité spécial sur le Proche-Orient et à sa commission de rédaction. Le PS n'était donc millement « isolé ». Le fait que le prochain Conseil de l'Internationale soit prévu... à Paris, devrait en témoigner.

i, une délégation du PS italieu, dirigée par M. Craxi a rencontré les dirigeants de POLP à Tania. M. Craxi a encourage LP à constituer un gouver usé M. Shunir de « fanatisme accusé M. Skumir de «fasatisme ». En sep-tembre, la venue au Parlement européen de M. Arafat et sa rescontre avec M. Roland

# ÉDITIONS A. PEDONE

13, rue Soufflot, 75005 PARIS

DROIT DE L'ESPACE, aspects récents

sous la direction de J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Un volume de 370 p. Mai 1988

**ETUDES DE DROIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES INTERVENTIONS PUBLIQUES** ET DROIT COMMUNAUTAIRE

sous la direction de J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Un volume de 188 p. Mai 1988

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Sous la direction de J. Charpentier.

Tál.: 43-54-05-97

A PARAITRE.

100 F





Quand ou est en poste, le choix d'un véhicule requiert réflexion. Une marque réputée, un réseau compétent et dense, un passé historique dans la production comme dans la compétition sont autant de quartiers de noblesse.

Pour le personnel diplomatique, Automobiles PEUGEOT a mis en place une organisation spécialisée, PEUGEOT SODEXA qui apporte une expérience et un savoir-faire internationaux : tarif préférentiel, facilités de règlement personnalisées, gamme de véhicules conformes aux normes en vigueur sur le territoire d'affectation, reprise du véhicule d'occasion, expédition dans le

Autant de lettres de créance qui font de PEUGEOT SODEXA un partenaire fiable, sérieux, discret et efficace aur toutes les routes étrangères où le lion PEUGEOT est l'expression du rayonnement de la technique française.

PEUGEOT - CD - TT - SODEXA - SERVICE VENTES DIRECTES AUX DIPLOMATES magasin d'exposition PEUGEOT

Bureau SODEXA - CD - TT - 136 Champs-Elysées - 75008 PARIS - Tél. : (1) 42252098 Siègé social SODEXA - 115 rue Danton - 92400 COURBEVOIE - Tél. : (1) 47 88 50 83 - Télex 615 072 F SODEXA - Filiale Automobiles PEUGEOT



# VII en Pologne

Pole

de sous

ben et où beportante stes de vic

pendant marrine

Mil pinétré Mil pinétré Mint és la Mint fis tra-

me principale, me De Gi-

Accept the

the start ben

some quasi come quasi come va du comest com-val état de comestéries

to to ville

protection protection designation intimateuries

A PAPP

Jai vu plus tard, visages taillés à la sept de vailleurs harassés, misées à le sept de la Pologne est aujourd'his de exprimant la soull'ance de la méchanceté. J'ai vi la comment de varies, ou la la convertes de varies, ou la converte de varies est la converte de varies es

Fai vu dans les mes de pings, des bendes de jame de

ment ivres.

Fai vu des enfants are la ments trop courts on top la manches trois fois retonata la sur eux des emplement des gracieux, dès que le top la humide, car même dan la la pewex il n'y a pratiques. humide, car meme dan la Pewex il n'y a prainte de d'habits pour enfant. Qu'al famille ou d'amis en Aleman rale, en France ou alleman de l'incapacité d'habiller au de l'incapacité d'habil

Le rationnement alimente le monde connaît Par de le mo manque tout ce qui tou tel manque tout ce qui ann tail.

commode : le dentifrie, le le MC, les savonnettes, le les les les les les les serviettes hygieniques, le les serviettes hygieniques, le les couleur, les taille-entes de rasoir, les main lames de resoir, les printes de printes de médicamens me

Nous sommes alle day l'est. J'avoue que c'est me le d'abord parce qu'il est inne dormir dans un campa : à gnes, les chants (c'est e gi moirs désagréable), le ca l dien a'est pas là on punis meme aux plaisirs en que catre, a Pologne ne comit per de javel Les toilettes sur és ment dans un état de pennit vantable Ou bien l'himini é im houx : tuyaux percis, indi ches, ou au contraire and grasses fuites, mura most el want de semble concent pre de chases.

Les transports en comme le iamais à l'heure. Une me demandait d'imaginer or pet enduratent l'hiver lange a conmene leurs petits colone parent le gardiennage in the damicile est interdit et mit ereches son surcharges, at dé.abroes .), puis attendaise fin assistat par monter dans on C'a i mounfort, en statue the difficile à décrire, arrivine travati déja épuisés et many par s'arranger avec les misse prendre du temps, à met mour faure les courses et less centratent le soir, chargé èt avec le même tram. Visit à: 127:31 du dix-neuvième sidi

Un vieux Polonais jul. E. communiste dans sa jenezi gent en 1956, mort aujouit. CS4 - Nous coms mans transillions pour le Notes the Salvions pas que dest seme c'homme c'est de les No cas sommes coupable had pas compris. . J'avas to propos terribie. Il me me memoter autourd'hui ans si Calière Acuté.

. FRECISION - WE Zefizel, de Paris, sous signification de franchi de la faction de l'ambilità de l'ambi Parz i i Monde diplomina i 272 i 1955 : is ture du irre de la Antonio de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania Artina cris cans la note 10 mb à la Liberanon

ONS A. PEDON

Tue Southor, 75005 PARIS

DE L'ESPACE, aspects récents Men de J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE

WE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉES VENTIONS PUBLIQUES
LINOIT COMMUNAUTAIRE TOWN OF J. DUTHEIL DE LA ROCHERE

TIEN DE L'ENVIRONNEMENT LENVIRUMENTES EUROPÉENTES

de J. Charpencer. TH : 43-54-06-97

ÉCHECS DU POUVOIR, INSUCCÈS DE L'OPPOSITION

# Le labyrinthe polonais

A Pologne fait naufrage. Au cœur de l'Europe, le pays s'enfonce dans le gouffre de l'autodestruction : administration à la dérive (hormis l'appareil policier), économie à vau-l'eau, société déboussolée, harassée, excédée. Le nouveau premier ministre, M. Rakowski, aura sans doute le plus grand mal à sortir son pays du labyrinthe. Surtout s'il tarde - comme le fait le général Jaruzelski depuis sept ans - à établir, avec Solidarité et avec l'Eglise, un indispensable « pacte anticrise ».

- Par JEAN-YVES POTEL \*

Une autre histoire commence cet automne à Varsovic. Elle est l'aboutissement de plusieurs échecs et de l'éveil d'une société qui, tirée par ses jeunes ouvriers, sort à peine de sept années de torpeur. Ce n'est pas la répétition du scénario d'août 1980. Mais, comme alors, elle naît de l'exaspération, de la colère et du dépit qu'ont suscités les échecs successifs des réformes économiques proposées par le pouvoir.

La « seconde étape » de ces réformes économiques (1), engagées par le général Jaruzelski et le premier ministre Zbigniew Messner à l'automne 1987, avec des moyens exceptionnels (soutien du FMI, premier référendum depuis 1946, réorganisation de l'administration), n'a pas douné les résultats escomptés. Elle est même devenue, dans les conversations quotidiennes, la « seconde crise », crise maintenant qualifiée par la presse de tous bords de « crise de civilisation ». Une formule qui résonne avec solennité dans l'imaginaire d'un pays longtemps considéré, face aux immenses steppes de l'Est, comme le « dernier rempart de la civilisation occidentale ».

Echec économique que les statistiques, d'ailleurs peu fiables, ne traduisent qu'imparfaitement. Les conditions de vie de la grande majorité de la population sont devenues intolérables. On estime par exemple qu'il fallait 2 000 zlotys en 1980 pour vivre correctement, 8 000 en 1985 et 18 000 aujourd'hui (2). Se loger est devenu, pour la jeune génération, un cauchemar ; se soignér correctement est de plus en plus aléatoire (médecies, infirmières et petients le clament ouvertement) ; éduquer ses enfants ou améliorer sa qualification professionnelle relèvent du pari (les écoles sont dans un état lamentable, sans parler du contenu de l'enseignement, en particulier de la formation technique, terriblement en retard).

Ainsi, sept années après le coup d'Etat du général Jaruzelski, la Polo-gne ressemble de plus en plus à un pays en état d'anomie, invertébré, où l'on ne peut vivre sans avoir recours au système D. Et ce système profite surtout à

\* Autour de Gdansk, le mémoire ouvrière, La Découverie, Paris, 1982.

ENQUETE

LIBANAIS

MANAGERS :

MAROCAINS

REPORTAGE

dheouti entræ La myrrer

et les mothes

ces - traitres ou ontecraison

BUSH-DUKAKIS

PALESTINE

L'ETRE

45 ANS

PRES

ALGERIEN

COULEUR

Arcebies III

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

En vente en kiosques et an librarries.

Monnement: 300 FF: 250 FF endiant.

des groupes soutenus indirectement par le pouvoir, que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de « nouvelle bourgeoisie

Ces problèmes, certes peu nouveaux, sont maintenant ouvertement abordés dans la presse officielle. Ils inquiètent au plus haut point le pouvoir, d'autant que les conditions de vie s'étaient légèrement améliorées de 1983 à 1986. La dégradation des services (jusqu'aux transports en commun plus chers, plus rares et de piètre qualité) s'ajoute aux revenus insuffisants et à la pénurie de nombreux biens. Tel est le premier et

Parti le montrent : le mécontentement social n'a cessé de croître (5). En povembre 1985, 38 % des personnes interrogées estimaient la situation mauvaise ou très mauvaise; deux ans plus tard les mécontents étaient 70 %!

Et la confiance dans les autorités s'est effondrée : en mai 1988, seulement un Polonais sur cinq croyait en l'efficacité du gouvernement. De l'analyse détaillée de ces sondages il ressort que ce sont les personnes les plus agées, les moins cultivées, et les paysens qui constituent le gros des optimistes. En revanche, dès le début 1988, une majorité de jeunes et de travailleurs des grandes entreprises (40 % des 7 millions d'ouvriers out entre quinze et vingt-neuf ans) jugeaient inévitable, si rien ne changeait, un affrontement avec le pouvoir.

Un bouleversement semble s'être amorcé, il y a un peu plus d'un an, dans les profondeurs de la société polonaise. Il se caractérise par un mécontente ment grandissant de la jeunesse ouvrière et étudiante, par un essondrement de la confiance à l'égard du pouvoir, et par un sentiment net que toute perspective est bouchée pour une maiorité de la population. Ce pessimisme généralisé a eu des effets contradictoires : regain de l'émigration et repli sur soi, certes, mais aussi apparition

génération précédente, celle de Walesa, qui, de 1976 à 1981, n'avait cessé de remporter des victoires sur le front social pour ensuite être assommée par le coup du 13 décembre 1981, cette jeune génération a commencé à sc battre sous le général Jaruzelski, elle a appris à perdre une grève et à en tirer plus de force pour mieux engager la suivante. Ainsi, les deux mouvements sociaux de cette année, les plus puissants depuis sept ans, ont permis d'éta-

effondrement. Contrairement à la

blir un lien entre une opposition aguerrie, habile, et la partie la plus déterminée de la classe ouvrière.

La manière dont M. Loch Walesa a su et ou arrêter ces mouvements à la fin sout témoigne du crédit de confiance dont il dispose encore chez les nouveaux ouvriers. Mais la détermination de ces jeunes, exaspérés par les face-à-face interminables entre le Parti et Solidarité, et par les louvoiements du pouvoir, menace sans cesse de déborder la direction du syndicat dis-

### Vers un « pacte anticrise »?

'HISTOIRE qui commence cet automne en Pologne réveille des forces que personne ne contrôle complètement dans un pays excédé, désespéré. On est loin du manichéisme ( - eux et nous ») du début des années 80.

L'équipe autour du général Jaruzelski est usée, comme l'a bien montré la démission, le 19 septembre dernier, du gouvernement de M. Messner. Elle n'a pas fait d'autres preuves que policières, et ne dispose plus de pers de rechange. Dans l'ensemble il s'agit d'un appareil accroché à ses privilèges et corrompu, qui a perdu confiance dans ses propres valenra. Et qui est isolé dans la communauté socialiste, où on lui reproche à la fois les réformes réalisées et son incapacité à les réussir. Son meilleur allié paraissait être Moscou, et le voyage de M. Gorbatchev et juillet dernier à Varsovie semblait le confirmer. Depuis, il y a eu les grèves d'août, le nouvel échec du pouvoir et cet article dans un journal de Moscou. Sovietskaya Rossia, le 15 septembre dernier, demandant la démission du gouvernement polonais et soutenant les ouvriers qui « résistent contre les échecs de la politique économique »

La direction de Solidarité doit également faire ses preuves, tant auprès de cette jeune génération qui lui fait confiance que de ceux qui ont vécu les seize mois exaltants de 1980-1981. Ceux-là pensent qu'un affrontement est perdu d'avance. Ils ne s'engageront pas sans perspectives réalistes. D'où une certaine modération des dirigeants de Solidarité qui cherchent à convaincre ceux que M. Jacek Kuron appelle la « majorité silencieuse ». « Les téméraires, écrivait-il après les grèves du printemps dernier, devraient se donner la tâche suivante: travailler avec les moins téméraires, convaincre la majorité de sa force, lui montrer qu'elle peut faire beaucoup car pour la preconstances extérieures lui sont favora-

Aussi la table ronde entre le pouvoir et M. Walesa imposée par les mouve-ments de l'été se place-t-elle dans la continuité d'un débat engagé publiquement entre l'opposition, l'Eglise et le pouvoir depuis le mois de février 1988. Son objet : le « pacte anti-crise ». La formule a été lancée en février par un journaliste d'une publication officielle qui interrogeait l'un des principaux conseillers de Lech Walesa, M. Bronislaw Geremek (9). Et depuis, les com-mentateurs proches du pouvoir font clairement entendre deux voix : il y a, comme d'habitude, les attaques très virulentes contre l'opposition et contre les grévistes, mais aussi des ouvertures et des marques de conciliation de plus en plus précises. Certains se prononcent même pour la - légalisation de l'opinion » et pour la création de «clubs politiques » (mai 1988). Un philosophe du POUP résumait ainsi la situation : « Il faut créer une nouvelle relation entre le pouvoir et la société. Ce qui manque le plus au gouverne-ment actuel, c'est l'authenticité (10). >

Le nouveau chef de gouvernement M. Rakowski, dans ses premières déclarations, a laissé entendre que son gouvernement de «coalition» irait dans ce sens. Cela suffira-t-il à tirer la Pologne de son grand marasme?

(1) Voir François Bafoil, «L'indispensable réforme est-elle possible en Pologne? », le Monde diplomatique, avril 1988.

(2) Voir l'article de Joanna Solska, Poli-tyka, Varsovie, du 20 août 1988. D'après les estimations officielles rapportées par cet autour, le coût de la vie aurait augmenté de 900 % depuis 1980. (3) Voir à ce propos le Monde du 31 août 1988.

(4) Sztandar Ludu, Varsovic, 29 juillet 1988.

(5) Voir notamment les données présen-tées par le D. E. Smilowski, in *Polityka*, 6 août 1988.

(6) « Nous n'avions pas prévu que ces évé-nements atteindraient une telle ampleur », déclarait en septembre M. Rakowski, membre du Bureau politique du POUP aux Nouvelles de Moscou, pour conclure : « Les actuels gré-vistes n'ont pas du tout de slogans antisoviéti-ques, Et en 1981, ils en avaient. » (7) International Herald Tribune, 17 sep-ambre 1988.

(8) Tigodaik Mazowsze du 25 mai 1988,

(9) Il s'agit de Konfrontacje. On retrou-era l'essentiel des positions exprimées par . Geremek dans un entretien publié par B. Geremek Cans un controlle le Monde, 3 septembre 1988.

(10) Konfrontacje, mai 1988; Polityka, 16 juillet 1988.

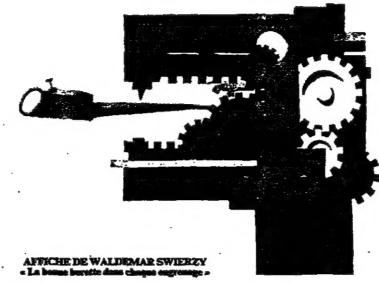

plus lourd échec de l'homme du 13 décembre 1981.

Mais ce n'est pas tout. Le général Jaruzelski n'a pas réussi, non plus, à renforcer son assise dans le pays; le Parti ouvrier unifié polonais (POUP) n'est soutenu que par les profiteurs du système. Un sociologue très proche du néral, M. Jerzy Wiatr, reconnaissait récemment cet isolement : « L'attitude de la classe ouvrière dans sa majorité est négative face à l'idée et à la pratique du socialisme. Elle soutient moins qu'avant le Parti (...). C'est le POUP qui est responsable de cette régression (4). » Et les sondages publiés régulièrement dans les journaux du

d'un nouvel esprit revendicatif dans les entreprises et les universités.

Sur le plan syndical, la première vague de grèves, en avril-mai 1988, fut provoquée par une génération entrée à l'usine après le coup d'Etat. En soût dernier, une seconde vague entraînait des couches ouvrières plus larges. Et si ces grèves ont secoué le pouvoir (6) elles ont aussi fortement surpris les militants de Solidarité, Les mouvements revendicatifs de cet été ont généralement pris naissance en dehors ou à côté de ce qui restait du syndicat indépendant, bien que les acteurs de ces grèves se soient immédiatement reconnus dans ses symboles et le mythe de Solidarité. En cela ils prolongeaient une tradition ; et comblaient les espoirs des dirigeants du syndicat interdit.

Ce réveil militant d'une jeunesse très agressive préoccupait depuis plusieurs mois les amis de Lech Walesa, qui ne parvenaient pas à bien comprendre ses obiectifs. D'autres mouvements parallèles », mobilisés sur des thèmes comme le désarmement et l'objection de conscience, avaient mieux réussi : c'est le cas du mouvement Liberté et Paix (WIP) qui après de nombreuses manifestations et grèves de la faim obtint du pouvoir l'instauration d'un service civil pour les objecteurs de conscience, et la modification du serment du soldat (qui comprenaît une promesse de fidélité à l'Union soviétique).

Ces victoires partielles ont redonné confiance. L'échec des grèves eu avril et mai n'a pas été vécu comme un

### LE MONDE DIPLOMATIQUE

ur : Hubert BEUVE-MERY Directeur: Claude JULIEN Rédaction on chef : Micheline PAUNET Ignacio RAMONET Rédaction : Christian DE BRIE, Bernard CASSEN, Jacques DECORNOY, Alaia GRESH Secrétaire de rédaction : Solange BRAND REDACTION

7. rue des Italiens Telex: MONDPAR 650572 F Publicité : le Monde Publicité S.A.

ponsable : Antoine Gazvi 5, rue de Mosticasuy, 75007 Paris. TEL: 45-55-91-82 on 45-55-91-71 eproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration.

# Des autres guerres

(Suite de la première page.) Quant à l'Afrique noire, vérita-

ble naufragée du développem 70 % de sa population ne connais sent que le sous-emploi, et elle compters, à la fin du siècle 284 millions de chômeurs (7). Tous ces exclus de la «croissance» rendent celle-ci bien précaire.

De surcroît, et malgré leur grandissente pauvreté, les Etats du tiers-monde ont continué de tramférer vers les pays riches plus de capitanx qu'ils n'en ont reçu d'eux. En 1987, ils ont injecté 30 milliards de dollars dans l'économie du Nord. La Banque mondiale a elle-même bénéficié — en contradiction avec son objectif fondateur - de «transferts nets négatifs» en pro-venance de pays très endettés. Le Brésil a payé 600 millions de dollars de plus qu'il n'a reçu d'elle, l'Egypte 109 millions... (8).

. UPHORIE ? Détente ? D'autres coussits intern venant sans aucune discrétion troubler la nouvelle harmonie, ont éclaté ces dernières semaines dans plusieurs endroits de ce petit village planétaire. En Haîti, en Irak, en Birmanie, au continuent de combattre et de souffrir pour cette idée toujours neuve qu'est la démocratic.

A ceux qu'assoupiraient la paix > et la < croissance > actuelles, ces autres guerres rappellent que la sécurité n'est pas seulement - dans un monde devenu complexe - un concept militaire, qu'elle est également économique, écologique, sociale et même socioculturelle. Il ne peut y avoir de véritable sécurité que si le modèle de développement imposé par le Nord (Est et Ouest confondus) est remis en cause. Alors cesseront peut-être la destruction de l'environnement, l'inversion des flux de capitaux, la dilapidation des ressources dans la course aux armements, la prolifération des mœurs affairistes et corrompues, l'accroisement de l'analphabétisme...

La planète est trop petite, trop exposée, et la démocratie est l'affaire de tons.

IGNACIO RAMONET.

(7) Les Afriques de l'an 2000, la Documentation française, Paris, 1988.
(8) Rapport annuel, Banque mondiale, Washington, 19 septembre 1988.

En vente à la mi-novembre

LA COMMUNICATION VICTIME DES MARCHANDS

Manière de voir nº 3

VOYSOVIE

the speciments are seen

armaine ha mondett

The secretary of Alleganistics

STATE OF SHIPPING

THE PERSON NAMED IN

The second of the second

Providing rate fact page

FARTH OF LINE OF BAR WINDS

THE RESTRICTION

-

The second section of the sect

The same of the sa The state of the des

La real beaton.

SE OF PRESENTANT PARTY AND PROPERTY AND PROP

The Paris of States of

The second second second

14. 5. 5. 6. de 1 455 W.

LE THE MENUAL

The second seeds

W 45 #

State and part

ALTERNATION OF THE PROPERTY OF

Service & Benedit

The same day

The same of the sa

AR STREET AND

to depart of a streeters with

Section 18, there is

The second second

on reader

The street of Local dis-

THE M LANGE OF

Pattern de 13 %

Control of Chairm (d)

The state of the supplement was

Temporal & Temporals

Day truck to

Palife day

AND DE PERSON & SECURE

The state of the same of the s

The state of the s

It discount

CONTRACTOR OF STREET

The same of the sa

-

A STATE OF THE STA

THE PART OF THE PA

Chape or process 

STATE OF STREET STATE OF STREET

· 100 \*TV . 阿拉姆拉姆克 · 100 ·

# « L'URSS en mouvement »

Un essai de Jean-Marie Chauvier

Les livres sur l'Union soviétique se multiplient; ils ne por-tent souvent que sur l'histoire immédiate ou sur la personnalité de M. Mikhail Gorbatchev. Ceixi de Jean-Marie Chanvier FURSS en mouvement (1), dont nous publicus ci-dessous des extraits, n'a pas son parell. Counsissant à foud le pays, son évolation historique et ses cultures plurielles, l'auteur explique le nouveau cours politique comme la conséquence d'une lente transformation des mentalités, des consciences, et le résultat d'un mérissement des idées. Il analyse avec finesse le terreau culturel où s'euracine l'actuelle « révolution Gorbatcher » et nous permet de comprendre pourquoi les transformations, certes lentes et chaotiques, mais réelles, surrennes au cours des trente dernières années - arbanisation, instruction, information, modernisation technique... — ont favorisé l'essor d'une société civile et d'une intelligentsia préoccupées par les droits civiques, l'écologie, l'efficacité économique, la conservation du petrimoine, la vérité historique...

Mais cette génération éprouve aussi, selon Jean-Marie Chauvier, une forte nostalgie des origines, qui s'exprime parfois par des crises de nationalisme.

A paraître ou novembre prochain, avec une préface de Claude Julien, éditions de l'Aube (Le Revest, 84240 Le Tour-d'Aignes.)

ES Russes ont porté le plus lourd fardeau. En pertes humaines: 14-18, guerre civile, collectivisation, guerre 41-45. Ils travaillent le plus pour les indusd'ouvriers dans les pays baltes et en Asie centrale. C'est sur eux que reposent, pour l'essentiel, l'industrie spatiale, la mise en valeur du Nord, de la Sibérie, des nouvelles zones d'extraction du pétrole et du gaz. Les paysans russes sont parmi les moins bien lotis. Moscou occupe la 70° place pour les infrastructures urbaines. Le peuple russe a beaucoup donné, très peu reçu. C'est la base du problème. Bien sur, la réaction prend des formes maladives. Il faut porter une grande attention aux régions

L'homme qui parle, Ovsei Chkaratan, l'un des maîtres de la sociologie du travail, d'origine juive, n'a rien d'un nationaliste russe. Il prend en compte une réalité douloureuse, des sen-timents qu'on a trop rapidement qualifiés — en URSS et en Occident - de « chauvinisme » ou de « zénophobie », en faisant l'amalgame entre toutes les expressions d'une véritable crise d'identité : écrivains villageois, écologistes, groupes religieux et

Le melaise russe est sans doute incompréhensible pour qui s'imagine une Russie impériale dominatrice, s'arrogeant tous les droits et tous les profits.

La position hégémonique des Russes dans les centres de décision est indéniable. Il est beaucoup moins évident qu'ils aient, de cette position, tiré grand bénéfice pour leur niveau de vie, leur confort, ou leur culture. Le contraire est souvent vrai.

UX sources du malaise, l'atteinte historique aux deux fondements de la culture russe traditionnelle : sa civilisation paysanne et sa religion. La Russie fut l'épicentre du séisme social qui a fait s'effondrer cette culture millénaire et surgir, en l'espace de quelques années, le nouveau monde industriel qui, de surcroît, se voulait athée. Les Russes, beaucoup de Russes, ont fait cette révolution dans l'enthousiasme, la fièvre iconoclaste, l'adoration des dieux nouveaux du machinisme, de l'instruction, de l'art futuriste et constructiviste ou prolétarien et réaliste socialiste. Beaucoup en sont revenus et, avec leurs enfants, dressent le bilan de la terrible charge physique et mentale que l'histoire a fait peser sur les épaules russes et, sans doute, biélorusses et ukrainiennes. Les hécatombes de quatre guerres en l'espace de trente année (1914-1944) : deux mondiales et deux civiles, famines et épidémies comprises. Aujourd'hui, ce bilan s'appelle : baisse de la démographie et « tragédie nationale » de l'alcoolisme. Il faut y ajouter le poids des désillusions. Les Russes ont sans doute le plus ardemment eru en l'avenir communiste. Comment ne pas comprendre qu'aux ferveurs d'autan succède une tendance à la dépression et à la mélancolie. Comme le dit Julia Kristeva, « Rien de plus triste qu'un dieu mort, et Dostoïevski lui-même sera troublé par l'image navrante du Christ mort dans le tableau d'Holbein, apposée à la « vérité de la Résurrection ». Les époques qui voient s'eurouler idoles religieuses et politiques, les époques de crise sont particulièrement propices à l'humeur noire... la mélancolie s'impose, se dit, fait son archéologie, pro-

duit ses représentations et son savoir (1). » En quête des lieux de la mémoire, des patriotes russes voient en songe des églises pillées et détruites, les visages ou les noms d'historiens, de penseurs russes du dix-neuvième siècle que l'intolérance marxiste-léniniste après 1917 a condamnés. En songe ? Pas seulement : la télévision de la « glasnost » les leur donne à voir, l'édition, les revues, les romans historiques en restituent la mémoire. La redécouverte de ces continents engloutis excite les imaginations et parfois la colère. Des Russes croient désormais que leur passé national (et impérial) a été injustement décrié, au bénéfice des « peuples opprimés », non russes, auxquels la révolution offrit le droit à disposer d'euxmêmes. Ils pensent que certaines nationalités non russes d'Union soviétique ont pu, mieux que les Russes, préserver leurs traditions, leurs religions. Affirmation choquante, sans doute, pour tous ceux (Kazakhs, Yakoutes, Tatares de Crimée, Juifs, etc.) qui ont subi, au contraire, pressions et agressions diverses envers leure statut et identité. Choquante aussi pour qui n'ignore l'exploitation, sous Staline, du chauvinisme grandrusse, le culte des héros et des valeurs militaire tsaristes depuis la guerre, la réécriture de l'histoire officielle tendant à exalter les « aspects positifs » du colonialisme russe, à l'encontre des

interprétations marxistes qui prévalurent dans les années 20. Mais la question n'est pas là. La question est qu'effective ment des pans entiers de la culture russe ont été détruits, que les soucis de ménager les susceptibilités nationales a souvent joné en faveur de certaines minorités, de leurs traditions, alors que la Russie – politiquement avantagée, mais idéologiquem plus soumise, plus intégrée - n'avait pas le bénéfice de telles compensations ». Du coup, il est plus facile d'être Géorgien en Géorgie, Arménien en Arménie, Estonien en Estonie, musulman en Asie centrale, que « pleinement russe » à Moscou, Ria-

La renaissance russe des années 70-80 s'articule autour de trois mouvements qu'animent les écrivains villageois et de nombreux scientifiques :

la défense des villages condamnés par les plans de regroupement. Les régions les plus démunies du centre et du nord de la Russie sont particulièrement touchées;

- l'écologie de la nature : ce sont les SOS en cascade en faveur des lacs et des cours d'eau pollués, contre la destruction des forêts. C'est surtout la mobilisation autour du « Balkal sacré » et contre le projet de détournement des fleuves sibé-

— l'écologie de la culture, le « sauvetage » du patrimoine architectural, religieux de la Russie, voire de son existence en tant que peuple « menacé de dégénérescence » par l'alcoolisme.

ES structures officielles permettent à ce mouvement de se rassembler. Ce sont les associations de protection de l'environnement. C'est, plus spécialement, la Société bénévole pour la protection des monuments historiques et culturels de Russie. Elle regroupe 800 000 membres en 1988. Elle organise conférences, excursions spécialisées en architecture et histoire de l'art, assistance volontaire (pendant les congés annuels) à la restauration des églises, monuments et sites 🗟 longtemps négligés. Un tel mouvement suscite enthousiasme et dévouement. C'est l'exemple-type d'une forme de renaissance de la société civile au travers de structures officielles.

Un homme symbolise cette renaissance : l'académicien Dimitri Likhatchev. Philologue, historien de la civilisation médiévale russe, ses premiers travaux remontent aux années 20. Arrêté sous Staline, begnard aux îles Solovki, réhabilité, unanimement respecté, il est, au début des années 80, aux limites de la dissidence. Or le voici, sous Gorbatchev, chargé de présider le nouveau Fonds de la culture, à la direction duquel participe également Raïssa Gorbatcheva. A ce poste, c'est lui qui mêne la bataille pour la restauration de la culture mutilée, œuvres littéraires, églises, échanges avec le monde extérieur. Dimitri Likhatchev fait figure de sage, de médecin de l'âme penché an chevet de la nation. Il n'est pas communiste, mais les dirigeants du parti, dont M. Gorbatchev, prennent auprès de lui conseil. Il n'appartient pas à la génération, plus jeune, des « libéraux » formés dans les années 60, mais tous lui reconnaissent une autorité morale. Il n'est pas nationaliste, mais sa passion de la culture russe le place au-dessus de tout soupçon de russophobie. S'il défend les valeurs russes, c'est sans ostracisme, dans l'ouver-ture de la « laïcité ». On lui doit pour une part, sans doute, la réhabilitation officielle de l'Eglise orthodoxe russe, à l'occasion du millénaire du baptême de Rous, en juin 1988. Likhatchev souligne les fondements chrétiens de l'Etat et de la civilisation

Que signifie cette réhabilitation pour le pouvoir? Un impressionnant documentaire montré à la télévision, Khram (le Sanctuaire) nous en propose une interprétation. Les Soviétiques ont su de quoi être surpris : on y montre le vandalisme athéiste des années post-révolutionnaires, les fastes de l'Eglise, son loyalisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Les seuls accents critiques visent les excès de l'athéisme. Il n'y a que de discrètes allusions au rôle de l'Eglise comme pilier de l'empire des tsars. C'est à la limite de la complaisance. L'esprit de tolérance y remporte une victoire. Pas la lucidité historique. C'est l'hommage d'une puissance à une autre. La main tendue en vue d'une coexistence plutôt que l'amorce d'un dialogue, d'une réflexion approfondie. Voilà une approche, pas la seule. Les contestataires au sein de l'Eglise lui reprochent ses compromissions avec le régime. Structure fortement hiérarchisée, imprégnée de tradition patriotique, plus férue de liturgie que de réflexion philosophique, l'Eglise orthodoxe a effectivement passé un compromis avec l'Etat-parti : loyalisme, représentation des intérêts soviétiques au sein des assemblées religieuses internationales et du mouvement de la paix, renoncement au prosélytisme, en échange de la liberté de culte et de l'autonomie de gestion de ses biens. Ce n'est pourtant pas une vassalisation, moins encore une capitulation. L'Eglise conserve la tradition et la foi, forme des prêtres, incarne la scule structure, la scule liturgie, l'unique mouvement de masse » ne se réclamant pas du communisme

Avec elle, M. Gorbatchev contracte une sorte de « compromis historique », dans l'esprit d'Enrico Berlinguer, on du poème d'Aragon chantant la résistance commune de « celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas ». Mais ce compromis n'est pas dicté par la puissance de l'Eglise. On ne peut tout à fait l'assimiler non plus à la situation de 1941, lorsque, face aux hordes nazies, Staline en appela aux « frères et sœurs! », les popes répondant en béniseant l'armée rouge. Mais il y a de cela. La « perestroîka » est une nouvelle « guerre patriotique ». Elle réclame le rassemblement de toutes les énergies. Gorbatchev adopte la formule de Kadar en Hongrie : « Qui n'est pas contre nous est avec nous. » Il y a de cela et davantage. Vers l'extérieur, l'alliance avec l'Eglise est un argument pour le dialogue avec l'Ouest. Y compris le Vatican où Jean-Paul II est à la fois l'allié potentiel du Kremlin dans « la lutte pour la paix » et un redoutable adversaire tendant à disputer l'hégémonie idéologique au pouvoir soviétique, sie les catholiques d'Ukraine (Eglise uniate) et de Lituanie, et dans la foulée de l'œuvre déjà accomplie en Pologne (4). Sur ce dernier point, M. Gorbatchev ne doit pas craindre ses alliés orthodoxes : ils redoutent encore plus que lui la rivalité catholique.

AlS comme d'autres aspects de la renaissance culturelle en URSS, la réhabilitation de l'orthodoxie ne peut être réduite à une opération politique. Elle se trouve au confluent de la conjoncture et d'un mouvement plus profond, d'ordre spirituel. Lors du millénaire, le pouvoir invite l'Eglise à participer à la restauration des « valeurs morales compromises ». Un terme très chrétien comme « miloes ». Un terme très chrétien comme « milosierdie » (composé de « gentil » et « cœur », la miséricorde, la charité) apparaît dans des textes officiels. Celui de « doukhovnost » (spiritualité) est déjà leitmotiv depuis longtemps. Les notions de « bien » et de « mal » retentissent du haut des tribunes de congrès, sans autre comnotation que celle d'une « morale universelle », fondée sur des valeurs partagées par tous les hommes. Les livres de Vasyl Bykov - et l'une de leurs transpositions à l'écran, l'Ascension, par Lariesa Chepitko, dans la figure du Christ-partisan immolé – font revivre les notions religieuses de « podvig » l'exploit spirituel, le dépassement de soi, - d'intransigeance morale. Le « retour de Dieu » a fait scandale, en 1987, lorsqu'il s'effectua dans la forme d'un roman signé Tchinguiz Altmatov, vice-président de l'Union des écri-



BATAILE DE NUNI NOVGOROD (1392) Revenièquer la « russité », pas las traditions despot

vains, d'origine musulmane. Une lecture polémique de cette œuvre de réflexion très libre sur le christianisme a sans doute extrapolé ce qui n'était « que » recherche de spiritualité - attitude des plus répendues aujourd'hui dans l'intelligentsia. Face au cynisme et au dessèchement des rapports interpersonnels, face à le mort individuelle comme à la mort collective entrevue à Hiroshima ou à Tchernobyl, quelles réponses trouver dans les manuels de la philosophie atheuste officielle? Telle est bien la question posée, et si des « chercheurs de Dieu » apparaissent anjourd'hui – note Andréi Noulkine dans Novy Mir, – c'est à la manière de Dostolevski et Tolstol, réveilleurs de la conscience, « de l'amour du prochein et de la solidarité ». L'écrivain sibérien Valentin Baspoutine : « Je n'aurais sans doute jameis été croyant si l'athéisme n'était pes chez nous si agressif, si haineux, si indécent, parfois au mépris des lois. C'est pour cette raison que tant de gens adhèrent sujourd'hui à

'AFFIRMATION de la chrétienté de la Russie est aussi l'occasion de réveiller la vieille querelle sur la double appartenance du pays à l'Europe et à l'Asie. Les occidentalistes insistent sur les liens avec l'Europe - à travers le christianisme. Les « eurasiens », sur les relations avec les peuples d'Asie, et le fait que l'Etat rosse s'est construit dans la résistance a l'expansionnisme catholic toniques) et occidental (jusqu'à Hitler), autant qu'aux invasions

En 1980, le six centième anniversaire de la bataille de Koulikovo (1380) – premier acte d'un long mouvement de libération – a permis aux tenants des deux camps de s'affronter. En toile de fond : le tranmatisme historique de deux cent cinquante années d'invasions, de guerres et de pillages, principalement le fait des hordes de Gengis Khan, qui, de l'avis de la plupart des historiens russes et occidentaux, ont détroit la civilisation et les traditions démocratiques de la « Rous » kiévienne (6). L'empire nomade n'en comportait pas moins des aspects « constructifs » : tolérance religieuse, développement des relations postales et commerciales, mise en place d'une administration forte et efficace. Les historiens de l'école « eurasienne » retiennent ces aspects, le destin historique commun des Russes et d'une multitude d'ethnies asiatiques et européennes, la « symbiose ethnique » avec les Mongols, du moins avant que la Horde d'or, composée de païens et de chrétiens nestoriens, n'eût adopté l'islam (7). A l'opposé, les européanistes, fussent-ils nationalistes comme l'auteur de Pamiat, Vladimir Tchivilikhine (8). soulignent le désastre du règne tataro-mongol : isolement de l'Europe, construction d'un Etat despotique écrasant le corps social (9), ce « puissant Etat centralisé des temps modernes » que Tchivilikhine voit naître avec satisfaction de la libération du joug tataro-mongol. Sans doute loin de partager le point de vue de Karl Marx : « La Moscovie est née, a grandi, à l'école abjecte et terrible de l'esclavage mongol (10). »

La renaissance culturelle rosse ne doit pas être confondue avec les nationalismes frileux ou agressifs qu'elle encourage par

Le patriotisme d'un Dimitri Likhatchev ou d'un Serguei Zalyguine (revue Novy Mir) ne se définit pas par l'exclusion ou le refus du métissage culturel. Dans l'héritage de la « russité », il n'entend pas recueillir les traditions despotiques, on a fortiori celles des Cent noirs (11) ou d'autres obscurantismes. Les patriotes réformateurs des années 80 condamnent le chauvinisme, l'isolationnisme qui ont causé tant de dégâts dans la vie intellectuelle et scientifique du demi-siècle écoulé. Si le souci existe de surmonter les traumatismes et l'esprit de la guerre civile, ce n'est pas pour rétablir une « continuité russe » qui remettrait en question la révolution de 1917, ni surtout son potentiel démocratique. Ce serait plutôt une « réconciliation nationale » à l'espagnole, tendant à rassembler et à construire plutôt qu'à régler de vieux comptes. Même ai les injustices doivent être réparées, et l'abcès du stalinisme crevé de manière radicale. Dans cette optique, l'identité russe se cherche dans le renouement avec les traditions les plus démocratiques, de la Russie de Kiev aux soviets de 1917, dans l'ouverture à l'Europe, à l'Occident - lesquels ne sont plus réduits au seul « système capitaliste » mais envisagés, aussi, en tant que civilisation, culture de société civile et de démocratie.

 Julia Kristova. Soleil noir, Dépression et mélancolie. Gallismard, Paris, 1967. (2) Ogoniok, 10 mars 1988.
(3) V. Ditirim Fred Mayer. L'Eglise orthodoxe russe, Herscher, Paris 1982.

(3) V. Ditirim Fred Mayer. L'Egitte arthodoxe russe, Isotacher, Philipse.

(4) Voir le Monde daté 31 mai-1" juin 1987 et du 23 mars 1988.

(5) A. Noulkine, Novy Mir 4-1987, Tchingqiz Altmatov, les Réves de la louve, Mestidor, 1987. Elens Joly, la Troisième mort de Staline. Entretiens avec des intellectuels gorbanchéviens. Actes Sud, Arles, 1988.

(6) Voir notamment: Chantal Lensercier-Queiquejay, la Paix mongole, Planmarion, Paris, 1970; Georges Vernadsky, Mongols and Russia. Now-Haven, Yale University Prom, 1953; Tibur Stammely, la Tradition russe, Stock, 1976.

(7) Sur le débat des historiens en URSS, voir Problèmes politiques et sociaux, dossier constitué par Emile Kogan et Charles Unjowicz, la Documentation françaine, Paris, 1º juillet 1983.

(8) Vindimir Tchivilikhine, Memoria. Survivre au Moyen-Age an Russia. Roman-essai. Ed. Radouga, Moscon, 1986.

(9) Tibor Stammely, la Tradition russe, Stock, Paris, 1976.

(10) Katl Marx, la Russia et l'Europe, Gallimard, 1954.

(11) Centurius d'extrême droite, antisémites, d'avant la révolution.



### EN UNION SOVIÉTIQUE

AUITE DES RÉFORM

ENTABLE DE NUMI NOVGOROD(137)

per in a remaint », per les traditions desse

manus ausulmane. Une lecture pulmique, australiane australiane australiane australiane australiane de sprimaliane de sprimaliane

stant a start « que » recherche de spironis.

Al sepandores aujourd hui dans l'intéligant

de et àu dessèchement des rapport inspire

de la mort collecte de la mort collecte

de la Tehernobyl, quelles réponses troms

de la comme à tehernobyl quelles réponses troms à l'acceptant de la comme de la com

in philosophie atherste officielle? Telegi

made, et si des « chercheurs de Dieu » pro-

de Bostolevski et Tolstol, reveillen

de l'amour du prochain et de la mile

de croyant si l'atheisme n'était pe des

ATTON de la chrétienté de la Russian de réveiller la vieille querelle sobi manue du pays à l'Europe et à l'Ass land

indicaternt sur les itens avec l'Europe - im

the due Eat mass s'est construit de

depuis les catholique (depuis les cheries

La six pentieme anniversire de la banka

de guerres et de pillages, principles Gengie Khan, qui, de l'avis de la jen

es et dec denta ux, ent detruit la civiliant

poerseigues de la . Rous . kievienne (6), le

riens de l'école « surasienne » miss

amentaques et européennes, la symboli

es de chrétiens nestoriens, sie

des relations des relations per

destin historique commun des Ruses e dus

place d'une administration ferse

Mangols, du moins avant que la Herlefer

The A l'oppose, ics curupeanistes, fusenille

Panier de Panier, Vladimir Tehrillie

or o prissant Etat centralisé des temps and

Sens doute loin de paraga le

The state of l'esclavage mongol (10).

concernence d'un Etat despotique emants

Muse and a Museovie est nie, a grant

Culturelle russe ne doit pas im

Mary Mir) ne se definit pas par la

recordier les traditions desposiques mil

Book mours (11) ou d'autres obstrants des années 80 condamons des années 80 connames de dégis de la constant qui ont causé unt de dégis de la constant que du demi-siècle était à l'estrit à le

pour rétablir une « continuir et

poor rétablir une a conuntre de 1917, ai maniferantique. Ce serait plutôt une a familie de 1918, ai maniferantique. Ce serait plutôt une a familie de vieux comptes. Même si les informatiques de l'abors du stalinisme cret le l'abors du stalinisme cret l'abors du

cathe optique, l'identité ruse se chris come les traditions les plus démonts

legents ne sont plus réduis su se mais cavasers, aussi, en un que de

nex source de 1917, dans l'ouvernet

C. Statut mair, Depression a milasois Grad

theyer. L'Exise orthoden run, is

11 man le juin 1987 et de 2 man 1984 Vor 4.1987. Tchinguir Armen de Sont Soly, les Francisco mar de Sont Jerus Acces Sod, Arles, 1988.

tome d'un Dimitri Likhanher on full

cultures. Dans l'heringe de la con

senter les traumatismes et l'espri à le

Prochage Frieux ou agressifs qu'elle amp

- premier arte d'un long mouvementé coux tenants des deux camps de s'afficie bernaman some historique de deut centre

partois au indécent, parfois au mépridule

# La résurrection des fermiers

A décision, prise fin juillet dernier à Moscou, de louer pour cinquante ans des terres agricoles à des paysans indépendants devrait entraîner à terme la disparition des kolkhozes et des sovkhozes. Pour la première fois depuis 1930, le pouvoir soviétique reconnaît l'échec économique de la collectivisation des terres. Le gigantisme agricole ainsi que la gestion planifiée, centralisée et bureaucratique de l'agriculture ont été source de trop de ravages et n'ont jamais permis d'atteindre la simple autosuffisance alimentaire. C'est désormais, paradoxalement, au paysan individuel de sortir l'URSS de sa longue crise agraire.

Par MARCEL DRACH \*

Le 29 juillet dernier, dats son rapport au comité central du Parti communiste, M. Mikhall Gorbatchev déclarait que si l'on voulait rendre aux paysans la maî-trise de la terre, il fallait la lui louer pour vingt-cinq, trente, voire même cin-quante ans (1). Il bravait ainsi le tabou de l'exploitation individuelle, sur lequel s'est instituée l'agriculture soviétique depuis 1929, et renouait avec l'inspira-tion du dernier Lénine, celui de la NEP et de la coopération. Geste simple et radical, qu'appelle sans doute la situation dramatique de l'approvisionne-ment: la Pravda du 1 septembre der-nier indiquait que la viande était rationnée dans 8 des 15 républiques de [URSS; qu'en Russie il faliait des tickets pour la viande dans 26 régions, pour le beurre, dans 32 régions, et pour le sucre, dans 53 régions ; qu'un septième de la population du pays consommait actuellement 30 à 35 % moins de viande et de produits laitiers qu'en 1970...

Mais, au-delà de l'urgence immédiste, cette décision de M. Gorbatchev place le paysan individuel, l'exploitation familiale, au cœur d'une tentative visant à sortir l'Union soviétique de la crise agraire où elle s'embourbe depuis des

Cette crise combine des traits propres à l'histoire de l'agriculture soviétique (2) et des facteurs inhérents à la denification centralisée. An nombre les premiers, il faut retenir la démotivation d'une paysannerie brutalement col-lectivisée entre 1929 et 1934, salarisée

et rassemblée dans d'immenses fermes d'Etat (sovkhozes), ou réduite à un quasi-servage dans les coopératives d'Etat (kolkhozes), bénéficiant jusqu'à une époque récente de revenus et d'une couverture sociale médiocres, inférieurs à ceux des ouvriers, vivant dans un environnement dépourvu d'équipements collectifs, d'infrastructures culturelles et commerciales. Une paysannerie qui s'est, de ce fait, appauvrie de ses élé-ments les plus productifs et les plus qualifiés (jeunes, conducteurs de machines, mécaniciens, ingénieurs). Cet exode n'a laissé au village qu'une population com-posée en majorité de femmes, d'enfants et d'anciens. Il faut aussi évoquer les ravages qu'ont exercés sur ce domaine fragile et différencié qu'est l'agriculture une gestion centralisée et bureaucratique, qui mise sur le gigantisme, et une mobilisation de type militaire (les « campagnes » annuelles d'ensemence-ment et de récoltes) pour arracher à la terre et au paysan — à des prix souveat inférieurs aux coûts - la réalisation des objectifs du Plan.

A cela s'ajoutent encore les approvisionnements défectueux, que ce soit les machines, les semences, les engrais, insuffisants ou inadaptés, ou les pénuries de biens de consommation manufacturés. De la barshchina, l'agriculture féodale russe, on disait avant l'abolition du servage, en 1861, qu'elle était synonyme de tout ce qui se fait lentem incorrectement et sans motivation. Il n'en a guère été autrement de l'agriculture post-révolutionnaire.

cole brejnévienne. Les quatre années durant lesquelles il fut responsable du parti pour l'agriculture (1979-1982) furent des années de récoltes déplorables. C'est à lui que Brejnev confia l'éla-boration de l'ambitieux programme ali-mentaire adopté en 1982. Celui-ci renforçait l'injection massive de capitaux en octroyant à l'agriculture 35 % des investissements d'Etat. Mais l'agriculture ne représente pas seules pour l'actuel secrétaire général du PCUS, un douloureux défi. Elle est aussi son terroir d'origine et l'unique tremplin de sa carrière politique. Issu d'une famille paysanne, la première fonction qui lui fut attribuée au parti, en 1962, consistait à organiser la production de l'un des seize secteurs ruraux du territoire de Stavropol. Pour se qualifier, il fit des études par correspondance à l'Ins-titut d'agriculture de Stavropol et obtint en 1967 un diplôme d'économiste agronome. Cela lui valut, en 1968, d'être nommé deuxième secrétaire du comité de parti (kratkom) du territoire de Stavropol, c'est-à-dire responsable de l'agri-

Devenu premier secrétaire, en 1970, M. Gorbatchev passa huit ans à conduire les campagnes saisonnières de récolte. Il fut alors confronté à une double expérience. D'une part, celle de l'efficacité douteuse des branle-bas que son protecteur et prédécesseur au secrétariat du comité central, F.-D. Kulakov, avait popularisés sous le nom de méthode d'Ipatovo », afin d'accélérer

Dès 1986, il apparaît que ces mesures ne touchent pas le vif des problèmes. Dès lors, le centre de gravité des dis-cours et de l'action de M. Gorbatchev va se déplacer. Le thème autour duquel se réorganise sa stratégie est celui de l'acti-vité individuelle. Cello-ci est encouragée et institutionnalisée sous plusieurs formes. Les lopins privés sont relancés par un arrêté de septembre 1987. Leur taille n'est plus limitée à 0,5 hectare, et l'on peut y entretenir des chevaux et des animaux de trait. Toutes les restrictions sont en outre levées sur les jardins cultivés par les habitants des zones urbaines, en particulier la construction de serres est désormais autorisée (5).

La sous-traitance des travaux agricoles par contrats passés entre les kolkhozes et les sovkhozes d'une part, des brigades autonomes (zventa) ou des familles, d'autre part, est vivement recommandée par les médias et les discours officiels, cela aussi bien dans la culture que dans l'élevage. Le principe de ces contrats consiste à verser à l'équipe sous-traitante un pourcentage fixe du revenu brut. Il est donc de l'intérêt de celle-ci d'accroître ce revenu en faisant baisser les coûts et en augmentant la production. Les exemples rapportés à profusion par la presse montreut que, dans ces équipes, les rendements et les salaires sont supérieurs et les effectifs inférieurs aux normes habituelles.

Mais la véritable rupture, celle qui a ouvert la voie à une réappropriation

termes d'une loi adoptée en mai 1988, no sont plus assujetties à la contrainte du Plan, mais fixent par contrat avec l'Etat le volume et le prix de leurs livraisons. Elles écoulent le reste de leur production sur le marché. C'est la disparition à terme des kolkhozes et des sovkhozes, remplacés par les coopératives de fermiers, qui est en train de s'ébaucher.

Trois difficultés sont d'ores et déjà perceptibles dans la réalisation d'un tel essein. Tout d'abord l'inévitable résistance des bureaucraties enracinées dans l'ancien dispositif, du président de kolk-hoze aux responsables locaux et natio-naux du parti et de l'État. La difficulté, en second lieu, de changer non pas le cours des fleuves (tâche à laquelle M. Gorbatchev a finalement obtenu que l'on reponce) mais celui de l'exode rural. Dans ses discours, le secrétaire général exhorte les citadins à réoccuper les fermes abandonnées et les «villages sans avenir». Enfin, M. Gorbatchev devra tenir compte d'un égalitarisme farouche, sorte d'intériorisation par la paysannerie des interdits brandis par la ande terreur des années 30, suscitant la haine à l'égard du voisin qui s'enrichit, et poussant - cela s'est déjà produit à plusieurs reprises - à détruire ce qu'il a entrepris.

Après la terre, qui avait la préférence de Khrouchtchev, le capital, que privilégiait Brejnev, il semble bien que ce soit, en la personne du fermier, sur l'homme que M. Mikhail Gorbatchev fesse à présent reposer le sort de l'agriculture sovié-

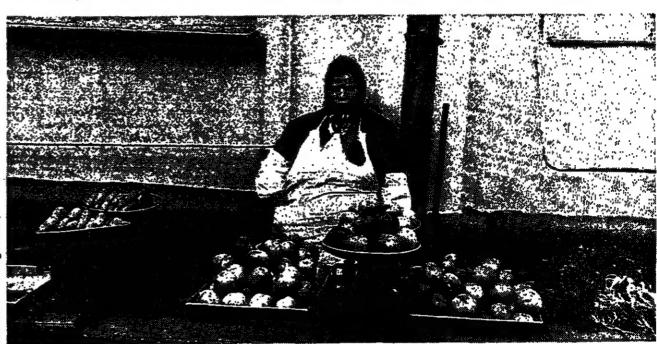

PAYSANNESUR UN MARCHÉ LIBRE DE MOSCOU

### Le « fantasme américain » de Khrouchtchev

HROUCHTCHEV fut le premier, A si l'on excepte le geste fait par Malenkov, en 1953, à se prononcer en faveur des lopins individuels et à s'attaquer au problème. Son programme tenait en trois points : extension des terres cultivées, concentration des exploitations agricoles, amélioration des nunérations et du niveau de vie des paysant. Le défrichage des terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan. entre 1954 et 1960, fut une contribution majeure à la production de céréales : 42 millions d'hectares furent ense mencés, soit une augmentation d'un quart des terres cultivées. Le taux de croissance moyen de la production agricole passa de 3,5 % par an, entre 1951 et 1955, à 4,2 %, entre 1956 et 1960. Il tomba toutefois à 2,8 %, avec des ésultats annuels très fluctuants, entre 1961 et 1965, attestant les limites du fantasme américain» de Nikita Khrouchtchev et sanctionnant des méthodes culturales contestables.

La seconde tentative coîncide avec la ériode brejnévienne, 1965-1982, et M. Gorbatchev y prend, déjà, une part active, en tant que secrétaire du comité central chargé de l'agriculture, à partir

Laissée pour compte jusqu'alors dans l'attribution des investissements, l'agriculture en devient l'un des principaux bénéficiaires. Sa part dans le total des investissements passe de 20 %, an début des années 60, à 27 % au cours des années 70 et au début des années 80. L'absorption annuelle d'engrais minéraux est multipliée par huit, la puissance installée des tractours par quatre, la consommation d'électricité par dix.

Cependant, cet effort considérable, sans précédent, apporte des résultats décevants. De 1966 à 1980, le taux de croissance annuel moyen de la produc tion agricole fléchit, pessant de 3,5 % à 0,3 % (3). Simultanément, le taux de croissance de la productivité déclins (il passe de 2,1 % par an dans les années 50,

\* Professour d'éconsume à l'université Paris-IX-Dauphine.

o PRÉCISION. - Dans Farticle de Jean-Jacques Marie, « Staline, un simple Caligula peranolaque? », publié dans notre numéro d'août, un massic a déformé le début de la quatrième phrase du texte, dont il faut rétablir ainsi le seas : « La revue Znamia, nº 7, 1988, a publié le récit. d'Adjoubéi, le gendre de Khrouchtchev, qui reconte comment, en décembre

à 0,2 % dans les années 70) : les coûts augmentent, et par conséquent aussi les subventions assurant la stabilité des prix de détail (15 % du budget de l'Etat au début des années 80). Enfin, les importations de céréales et de produits alimentaires ne cessent de s'élever. Elles atteiguent 22 % de la consommation intérieure en 1981, ajoutant au coût économique (elles sont, pour l'essentiel, payées en devises) le préjudice politique de la dépendance et de l'humiliation.

Durant toute cette période, les ressources de l'initiative individuelle sont sollicitées, mais de façon marginale, afin d'atténuer les conséquences de ce bilan négatif. Les lopins et le cheptel privés, bien que consacrés par la Constitution de 1977, voient leur part diminuer dans la production agricole totale (un quart en 1976 au lieu d'un tiers en 1965). Par ailleurs, une certaine extension est donnée à la formation de petites brigades (les zvenia) d'agriculteurs autogérés, auxquels les kolkhozes et les sovkhozes sous-traitent par contrat les travaux

M. Mikhail Gorbatchev a été associé de près au naufrage de la politique agriles moissons. D'autre pert, celle des profits et rendements impressionnants obtenus sur des terres lonées aux kolkhozes et sovkhozes par des familles d'immigrés venues d'Asie centrale (4).

Devenn secrétaire général du parti, M. Gorbatchev fait d'abord porter ses efforts sur des domaines traditionnels. Son premier programme agraire com-porte trois volets: démantèlement, en novembre 1985, des multiples et incontrôlables bureaucraties chargées de l'agriculture (treize ministères et comités d'Etat), remplacées par un seul super-ministère, le gosagroprom (à cette occasion, la moitié du personnel de cette administration énorme et fragmentée fut licenciée). Réduction des investissements, dirigés désormais non plus vers l'agriculture elle-même, mais vers les secteurs situés en amont et en aval (transport, stockage et transformation). Et promotion des biotechnologies.

tion, en soût et septembre 1987, des « contrats-bails ». Les arrêtés pris alors par le comité central stipulaient que les brigades, les familles, les individus travaillant sous contrat pour les kolkhozes et les sovkhozes, pouvaient désormais louer à ces derniers des terres, du bétail, des équipements et des bâtiments. Les banx coursient sur des durées allant de cinq à quinze ans, et les loyers étaient imputés sur le prix des produits livrés par les locataires.

L'extension de ces baux à cinquante ans, annoncée en juillet 1988 par M. Gorbatchev, et confirmée le 26 août par des recommandations du gosagropromet de l'Académie des sciences agricoles (6), transforme ces locataires en de véritables fermiers de l'Etat. Dès lors, tout semble se mettre en place pour réé-difier l'agriculture soviétique sur la base du couple fermage-coopération. Les fermiers peuvent se regrouper volontairement en coopératives. Celles-ci, aux

tique. C'est à cet humble protagoniste qu'il attèle aussi la perestroïka, tant il est vrai que, sans amélioration notoire de l'approvisionnement de la consommation, elle ne saurait guère avoir d'avenir.

(1) Pravala, 30 initiet 1988. (2) Voir « L'agriculture dans les pays de l'Est », dossier du Monde diplomatique, juin

(3) Il s'agit d'estimations américaines: US Congress, Joint Beconomic Committes, USSR: Measures of Economic Growth and Development, 1950-1980, Washington DC, 1982. Les chiffres officiels, blem que plus élevés, indiquent la même tendance

(4) La thèse que sa femme a soutenne en 1967, thèse de sociologie consacrée à la menta-lité et aux comportements des paysans kolkho-ziens de Stavropol, a certainement aussi contribué à sa prise de conscience des problèmes inumains de l'agriculture.

(5) Voir l'article d'A. Giroux dans le Courrier des pays de l'Est, juin 1988. (6) Voir Sel'skata Jiza, 27 août 1988.

0 0 0 1

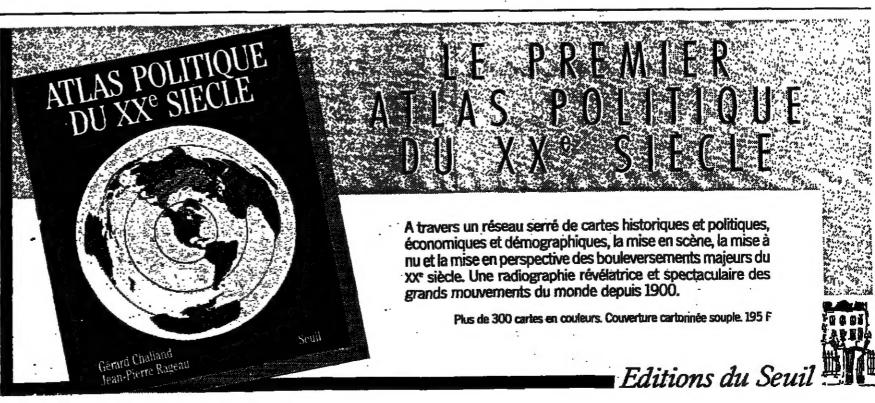

### UNE CERTAINE IDÉE

# Des disparités régionales

La logique du grand marché, que nons avons analysée le mois dernier, c'est aussi celle d'une concurrence sans merci entre les régions européennes, désormais en première ligne sur le front de l'emploi. Maigré l'augmentation des crédits de ses fonds structurels, la CEE est loin de disposer des moyens et des instruments lui permettant de réduire significativement des disparités régionales criantes qui mettent en danger la cohésion de l'ensemble commu-

JEAN-FRANÇOIS DREVET \*

ONSCIENTS des réactions de rejet d'une partie de l'Europe à la jungle du grand marché » (1), les signataires de l'Acte unique ont souhaité un « renforcement de la cohésion économique et sociale » de la Communauté (2), en vue notamment de la réduction de ses disparités régionales. Le texte prévoit à cet effet une réforme des instruments existants qui devrait aboutir à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions au 1ª janvier 1989.

Malgré tout ce qu'on a pu en dire, le budget communautaire n'est pas intégralement affecté au soutien des marchés agricoles. La CEE s'est d'abord dotée du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA). d'un Fonds social (FSE) et enfin, en 1975, du Fonds européen de développement régional (FEDER). En 1989, ces fonds structurels représenterent 18 % des dépenses de la CEE (3). Ils ont longtemps fonctionné de manière séparée et parfois peu communautaire, les gouvernements étant davantage soucieux de récupérer leur mise, les yeux fixés sur leur « taux de retour » (4), que de l'application des politiques comproposèes par la Commi Celles-ci ont particulièrement fait défaut dans le secteur régional où - à l'intérieur de quotas préétablis - une mécanique de compensation budgétaire a prévalu jusqu'en 1985 (5).

C'est au moment où les écarts de revenu entre les régions ont atteint leur plus grande intensité depuis la création de la CEE (voir carte ci-contre) que la Commission entend se doter d'un dispositif efficace pour les réduire. Difficulté supplémentaire : la mise en place d'une politique régionale communau-taire (PRC) intervient dans un contexte de mutations de ces mêmes politiques dans les Etats membres, ainsi que dans les autres grands pays de

Auteur de 1992-2000, les régions françaises entre l'Europe et le déclin, Souffles, Paris, 1988. l'OCDE. Bien des choses ont changé depuis les années 50 où des pays comme la France et l'Italie prenaient conscience de l'ampleur des disparités régionales creusées par la révolution industrielle. A l'exemple du Royaume-Uni, où les premières mesures remontent à la crise des années 30, un dispositif, stimulant et contraignant à la fois, était installé pour échapper à la dualité entre Paris et le - désert français » (6), pour limiter la croissance de l'Ile-de-France et pour industrialiser les

régions rurales de l'Ouest et du Sud-Quest. De son côté, l'Italie créait en 1950 la Cassa per il Mezzogiorno, afin de financer le développement du Sud.

On avait craint, à l'époque, que la croissance - aujourd'hui disparue soit un facteur d'aggravation des écarts entre les régions; or les études effec-tuées montrent qu'ils se sont réduits, aussi bien en France qu'en Italie. Foudées essentiellement sur une relocalisation de l'emploi industriel, ces politiques ont cependant perdu la plus grande partie de leur efficacité quand

l'Europe continentale a entamé la reconversion de son secteur secondaire, provoquant une forte poussée du chômage. Les responsables ont mis beaucoup de temps à comprendre que ces difficultés n'étaient pes une spécialité britannique et à mesurer l'ampleur de la crise. Les opérations de sauvetage, dites « Canadair », marquent le dépérissement des politiques régionales traditionnelles et leur crossante inefficacité (7). Elles seront implicitement ou explicitement abandonnées vers 1984 :

an Royaume-Uni, dissolution de la Cassa en Italie. En France, on renonce à l'agrément (8), et l'aménagement du territoire voit ses crédits massivement

La Commission ne serait-elle pas en train de se doter, avec vingt années de retard, d'une « politique 60 », au moment où celle-ci est abandonnée dans les capitales qui l'ont pratiquée?

On sait anjourd'hui que, dans les pays développés, les nouvelles dynamiques de création d'emplois se sont déciacées de l'industrie vers les services, et des grandes entreprises en directiva des petites et des moyennes. Abandonnant toute logique de transfert, les politiques de stimulation du développement régional doivent donc se rapprocher du terrain pour espérer produire des effets positifs. Aux Etats-Unis, l'extension de la crise dans les régions les plus touchées par la désindustrialisation, dans la « ceinture de la rouille » (Michigan, Ohio, Illinois), a été combattue par des interventions vigoureuses et efficaces des Etats et des autres collectivités locales (9). Dans ses fonctions de gouverneur, M. Michael Dukakis a joué un rôle de pionnier dans la mise au point de ces nouvelles politiques, qui out aussi produit des résultats tangibles dans des Etats comme le Michigan ou la Pennsylvanie, ne bénéficiant pas comme le Massachusetts des effets d'entraînement de Harvard et du Massachusetts. Institute of Technology (MIT).

(I) Voir Claude Julien, « Ambition », e Bernard Cassen, « Dans la jungle du grand marché », le Monde diplomatique, septembre

(2) Article 130 A de l'Acte unique estro

(3) Dans l'avant-projet de badget 1989, en milions d'ECU (MECU), les crédits de paiement sont les suivants : FEOGA orientation : 1 434; Fonds social : 2970; FEDER : 3 920; an total : 8 324 MECU, soit 18 % d'an communantaire de 45 740 MECU (1 ECU = 7 F).

(4) Rapport entre la contribution versée par un Eint membre et les paiements qu'il obtient du fonds considéré. En 1986, la France a participé à hauteur de 20 % au financ

fonds structurels, mais 24,6 % des dépon soutien des marchés agricoles. (5) Jusqu'à cette date la Commission e de rembourser aux Etats membres une partie de leurs dépenses d'équipement dans les régions défavorisées, sans pour autant participer aux prises de décision.

(6) Jean-François Gravier, Paris et le désert françois, Paris, Flammarion, 1947. (7) Voir Olivier Guichard, Propos pour l'aménagement du territoire. Rapport au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports, La Docus

tion française, Paris, 1986. (8) Antorisation préalable exigée par les ouvoirs publics pour agrandir ou créer des tablissements industriels ou commerciaux à

(9) Voir Pierre Dommergues, « Le Michilaboramire de l'économie-territoire », le de diplomatique, octobre 1986, et Pierre imergnes (sous la direction de), la Société de partenariat. Economie-territoire et revitalisation régionale aux Etats-Unis et en France, AFNOR-Anthropos, Paris, 1988.

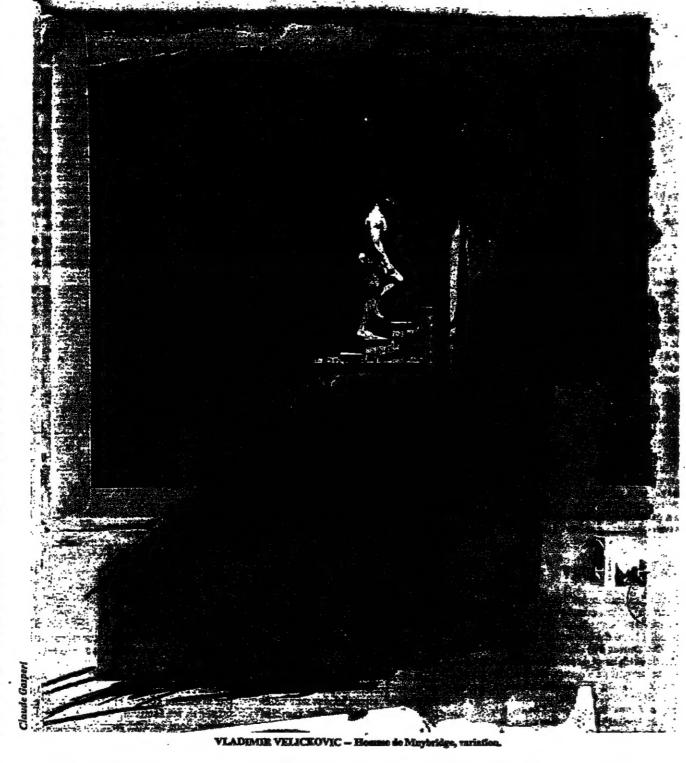

# En France : des structures inadaptées et des aides publiques dérisoires

PIERRE ROCQUOURT \* A France n'a pas tiré toutes les conséquences de la décentralisation dans les décisions publiques en matière

économique. Alors qu'elles entrent en

concurrence avec des homologues bien rodées à l'action économique par des décennies de large autonomie, les collectivités locales françaises sont mal préparées à tirer parti de leurs nonvelles compétences.

Après les élections législatives de juin, plusieurs présidents de conseils régionaux, touchés par la loi anticu-

(Publicité)

### ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE FORMATIONS ET DIPLOMES DE LANGUES

pour la vie professionnelle

Affaires - Commerce - Gestion - Communication

CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE BTS COMMERCE INTERNATIONAL ACTION COMMERCIALE BUREAUTIQUE ET SECRÉTARIAT

Ces examens sont ouverts à tous et se déroulent dans la plupart des grandes

Etudiants, cadres tous secteurs, ingénieurs, techniciens, secrétaires... peuvent en profiter pour compléter leur formation et augmenter leur compétence ou assurer leur

Langues & Affaires assure par correspondance des cours tous niveaux et des préparations complètes à ces examens.

Inscriptions toute l'année. Durée d'étude à votre choix et à votre rythme. Documentation gratuite sur ces diplômes et sur les cours à : Langues & Affaires, service 4762, 35, rue Collange 92303 Paris-Levallois (France). Tél.: (1)42-70-81-88. Etablissement privé fondé en 1947. Sous contrôle Education nationale.

mul, ont attesté de manière éclatante du peu de poids de cet échelon dans l'appareil politique française en lui préférant d'antres fonctions électives. Alors qu'il est souvent reproché aux régions de l'Hexagone de ne pas disposer d'une taille suffisante pour se mesurer avec les Länder allemands, on s'aperçoit que la loi de décentralisation de 1982 a d'abord avantagé l'échelon départemental, et donc consolidé, suivant l'expression de M. Jacques Delors, la « France de papa » (1). Effectivement, la région ne dispose que du budget d'un petit département, et ne peut presque rien réaliser seule. Entre les niveaux municipal - caractérisé par un émiettement unique au monde - et national, il existe deux échelons de décision intermédiaires, et souvent concurrents. Comment, dans ces conditions, assurer à 1,7 million d'Alsaciens les moyens de coopérer à armes égales

avec près de 10 millions de Badois-Wurtembergeois?

Le rapport Saglio, du nom de l'actuel directeur général de l'industrie, a bien mis en évidence les défaillances du régime des aides à l'industrie en France. On pourrait faire des constatations comparables pour les interventions publiques à finalité régionale : orientations défectueuses, règles de gestion désuètes et tracassières, et surtout insuffisance grandissante des moyens. Compte tenu de la variété des champs d'attribution, les comparaisons internationales sont difficiles, mais la réalité ne fait pas de doute : en descendant au-dessous de 2 milliards de francs, le budget de l'aménagement du territoire en France s'est rapproché de celui de la Suède, pourtant sept fois moins peuplée.

### Une lourde gestion administrative

E<sup>N</sup> ce qui concerne les aides versées par les Etats membres de la CEE à la localisation des entreprises, une étude réalisée par la Commission europécane a mis en évidence leur niveau dérisoire en France (cf. le tableau cicontre). Et ces chiffres remontent à 1985, à un moment où la prime d'aménagement du territoire représentait I 056 millions de francs, alors que la dotation pour 1989 ne dépassera pas 230 millions de francs... Quant aux 4 milliards de francs versés aux entre-

prises françaises par les collectivités locales, ils restent nettement audessous de ce qui est accordé par les Lander allemands, en collaboration avec le gouvernement fédéral ou isolément, et parfois clandestinement.

Un plaidoyer en faveur d'aides régionales plus importantes aurait évidemment davantage de succès si leur effi-cacité n'avait été contestée par de nombreux rapports de la Cour des comptes, se basant sur des cas précis. En fait, la gestion administrative par « guichets » n'est pas adaptée aux

besoins des entreprises. Le parcours du combattant qu'on leur impose n'est pas une garantie de bon usage et décourage les plus petites, celles précisément qui ont le plus besoin des fonds publics. On est très loin des interventions « sur mesure » pratiquées par les autorités locales américaines, à la fois plus souples dans les conditions d'attribution, et plus exigeantes quant anx résultats demandés. Pour le soutien aux PME/PMI, dont dépend largement le renforcement du tissu économique régional, la France est très en retard par rapport à ses partenaires d'Europe du Nord.

(1) Voir le Monde, 3 septembre 1988. (2) Voir le Monde, 30 soût 1988.

### AIDES RÉGIONALES . .

| ACCORDÉES AUX ENTREPRISES |                                      |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Ny                        | Montant total<br>(ex.millions d'ECU) | Mostast on<br>ECU per inhitent |  |
| Belgique                  | 185,9                                | 53,7                           |  |
| Danemark                  | 11,7                                 | 9.5                            |  |
| RFA                       | 1 419,3                              | 55.3                           |  |
| Espagne                   | 75,7                                 | 1,7                            |  |
| France                    | 285.0                                | 13.5                           |  |
| Grèce                     | (non disposible)                     |                                |  |
| Irlande                   | 188.8                                | 53,8                           |  |
| Italie                    | 2 903.0                              | 104.5                          |  |
| Luxembourg                | 18.0                                 | 49,2                           |  |
| Pays-Bas                  | 219.0                                | 39.8                           |  |
| Portugul                  | 22.6                                 | 2.1                            |  |
| Royanne Uni               |                                      | 53,8*                          |  |

\* (données de 1984). · (Source : direction de la concurrence, Comfres de 1985).



# régional

chochocaut-ces inhité

TARE,

depé

flica-

changement de la carle de la c

La Commission de terriste frain de se doter, avec vins de retard, d'une « politique d' moment où celle-ci et de dans les capitales qui et de Cor, sait aujouede.

On sait aujourd'hai pays développes les non ques de création d'ent deplaces de l'indistric les la communication de communication de communication de la c vices, et des grandes en la direction des petites et des petites e Abandonnant toute losque le de le ferre, les politiques de sincipal de développement régunal due se rapprocher du terrain parte produire des effets positis hat L'ers, l'extension de la cia le regions les plus touchée print dustrialisation, dans la comp rocilie - (Michigan Om R été combattue par des ince vigoureuses et efficient in h des autres collectivités lock Dans ses fonctions de son M. Michael Dukakis a josé a la pionater dans is mise as par nouvelles politiques qui on a duit des résultats tangible à Etats comme le Michiga et sylvanie, ne beneficiam pa ce Massachuseus des elles le ment de Harvard et de Man Issuitte of Technology (MIT)

Bernard Cassen - Dans is maker carried -, le Monde diplomana

Parport entre la combine par un Elui trembre et les pares contients du l'indu considéré Es félies à l'articipé à acuteur de 10 f alors de la CEE Elie à requi 13 f de par l'indus structures, mar 24,0 féries lamites structures, mar 24,0 féries lamites des marches agreches.

13. Jusqu'à cette date la Comcentral de combuenter aux Etas en partie de lours depenses d'équipmenter; une de lours de deutsion per aux prises de deutsion. de lours-françes Graves, les deutses d'estates de deutsion.

paner i uma na genera da territori las manastres de la equipement, de la degui de la estra de la territoria de la estra la estra

Parts in the Present Doministra, dil gan, arbitrativo de l'economistra, di l'economistra, di de l'economistra, di antica de l'economistra, octobre l'égit l'economistra de l'eco

# liques dérisoira

besoins des entreprises Le preenen Settlant da en jent mborte ens garantie de bon unge a en p. en petites, cella piane CT: . C T. as Desert des foods et: tres lein des interesses Free to a transpired par is عجزت مثلت Seed to Americanes, 1 is less MINE CR pies dans les conditions fun Ct plus crigaintes quan as re destate. demandes. Pour le souvait Mary Property lies PME PMI, dant depend ber renforcement du tisse trass pies és W 1985 Dat Lable to a see batterning the He des de Nord.

(1) Voir le Monde, 3 septembre (2) Vour le Monde, 30 soit | ME
AIDES RÉGIONALES
ACCORDÉES AUX BITRES

185.9 11,7 Belgique 1 4193 75,7 295,6 RFA .... Espegae ... (BE THE France .... 185.8 Greek .... 2 983.0 18.0 Irtende .... imbe ..... Laurenhour 119,0 1139,80 Pays Bas ... Porcural ... Royamor-Uni · (données de 1954)

DESIVINGS.

fillet wa.

per ion

Berthall

in right

### DE L'EUROPE

# qui minent la cohésion communautaire

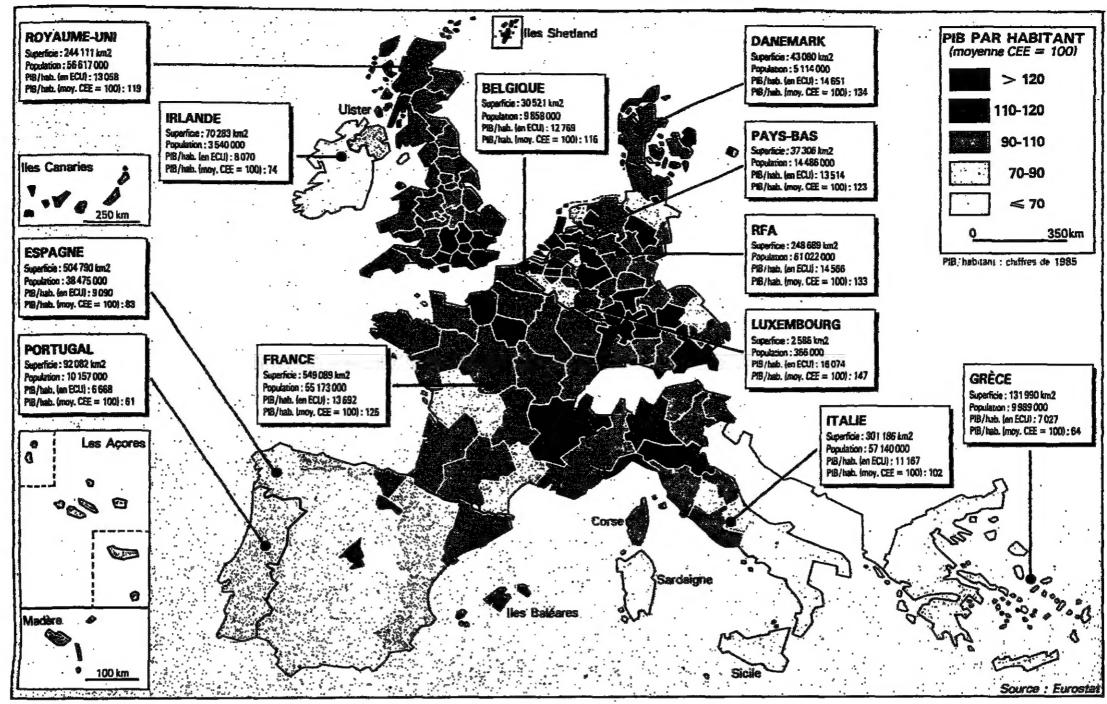

### **LOCALISATION DES RÉGIONS PAUVRES**

A un moindre degré, les pays d'Europe du Nord ont fait de même, y compris quand les partis conservateurs ont repris le pouvoir, comme au Royaume-Uni et en RFA. Ni à Londres ni à Bonn on n'a souffert d'états d'âme en combinant interventions publiques et discours néolibéral.

Cette nouvelle politique de développement régional — fondée sur la stimulation de la croissance et de l'emploi, et non sur sa répartition — a représenté une composante essentielle de la reprise de 1983-1984 aux Etats-Unis, où elle continue d'apporter une contribution majeure à la baisse du taux de chômage. A la différence du Canada, où une politique structurée avait été

relayée par un effort comparable du gouvernement fédéral. Considérant que la mobilité de la population active était le meilleur moyen de réduire les disparités de taux de chômage et de revenu entre les Etats, Washington a toujours refusé de s'engager dans cette voie. Dans un contexte aussi fortement marqué par la décentralisation et où des pays déjà bien avancés dans ce domaine ont accentué cette orientation (RFA, Canada, Suisse), est-ce à l'échelon supranational de se lancer dans une politique qui pourrait encourir encore d'avantage de critiques que celle des Etats membres?

mise en place par Ottawa, elle n'est pas

### Multiplier les laboratoires d'expérimentation

'EUROPE, à la différence des L Etats-Unis, n'est pas en mesure de résondre ses problèmes régionaux par la mobilité de ses populations. Les compartimentages géographiques et linguistiques, les traditions culturelles. constituent autant d'obstacles difficiles à surmonteri. C'est dans d'autres voies qu'il faut s'engager sous peine de mettre à mal une cohésion encore très fragile et marquée par la montée des oppositions intracommunautaires Nord-Sud. Le temps n'est plus, en effet, où l'Italie du Sud était la scule région profondément défavorisée de la CEE: il existe anjourd'hui, un vaste « Mezzogiorno » européen, qui doit bénéficier d'un supplément de croissance pour empêcher l'écartèlement de is Communauté

Les efforts du FEDER et les programmes intégrés méditerranéens (PIM) constituent déjà un apport déterminant dans ce sens. En Grèce et au Portugal, le Fonds régional a augmenté la capacité d'investissement public de 25 à 35 %, permettant ainsi d'accélérer l'effort d'équipement et de résorber une partie du retard de la croissance des activités et du niveau de vie. Les panneaux attestant du concours du FEDER sont maintenant nombreux dans les paysages d'Europe du Sud, et chacun peut y constater. l'ampleur du mouvement de modernisation qu'il accompagne et stimule, à hauteur de 80 % de ses dotations (10).

Cela fait maintenant une décennie que les experts encouragent le FEDER à glisser du financement des infrastructures à la stimulation directe de l'activité économique, mesurable en termes de création d'emplois. On peut cependant se demander dans quelle mesure ce fonds est en mesure d'y parvenir, dans le sud comme dans le nord de l'Europe où il intervient au titre de la conversion industrielle et rurale. Sans doute, après une période où elle devait se contenter de rembourser aux Etats membres une partie des aides régionales qu'ils distribusient aux entreprises, la Commission a pu s'engager dans des opérations de cofinancement avec les autorités nationales ou locales de projets élaborés en commun (pôle européen de Longwy, Portugal). Elle prévoit désormais de recourir à des techniques d'ingénierie financière d'un meilleur rendement et d'un moindre coût que l'octroi classique de subven-

Cette orientation, qui suppose une haute qualité de la collaboration entre la CEE et les bénéficiaires, est entravée par des carences administratives sur le terrain. Entre le risque de sous-consommation, si comme en France, les procédures d'attribution sont trop rigoureuses, et de détournement (voir les procès en cours en Italie), il est difficile de tirer le meilleur parti possible de ce type de dépenses, surtout depuis Bruxelles. Le besoin se fait sentir d'organismes intermédiaires (banques

ou agences de développement, instituts de participation), qui ont déjà fait leurs preuves aux Etats-Unis, afin de relayer les structures communautaires ou étatiques, trop éloignées du terrain. Le problème reste cependant aujourd'hui sans solution, faute de banque de développement au niveau européen (la Banque européenne d'investissement n'a pas vocation à mener des opérations du même type que celles de la Banque mondiale et ses filiales) et d'agences spécialisées dans les régions, comme il en existe à peu près partout outre-Atlantique.

Si la politique régionale de la CEE veut aussi apporter sa contribution à la construction d'un espace économique communautaire, au plein sens du terme, elle ne saurait limiter ses interventions aux régions qualifiées de « défavorisées » et, suivant l'expression de M. Eneko Landaburu, directeur général de la politique régionale à la Commission, n'être que la - dame d'œuvres » ou le « pompier de service » de la reconversion industrielle. Elle dispose déjà d'un champ d'intervention dans les zones frontalières, où le grand marché est créateur de risques réels mais aussi d'opportunités nouvelles. Au programme engagé entre le Luxembourg, la Belgique et la France dans la vallée de Longwy vont s'ajouter d'autres opérations de coopération, contribuant de manière concrète à l'intégration européenne et constituant, comme le souhaite M. Jacques Delors, autant de laboratoires d'expérimenta-tion (11). La Commission prévoit également de financer des expériences pilotes, encore à définir, pour valoriser l'appartenance à un ensemble géogra-phique commun. Parallèlement, elle souhaite participer à la programmation de grandes infrastructures internationales dites « d'intérêt communautaire », comme le tunnel trans-

La politique régionale a cependant ses limites : elle se saurait à elle seule

(10) Rapport annuel du FEDER, 1986, Commission des communantés européennes, Bruxelles, 1987.

Bruxelles, 1987.

(11) On assiste actuellement à une multiplication des projets de coopération là où les frontières sont les plus perméables (Limbourg, Hainaut, Alsace, Gueldre), accompaguent le mouvement de « recomposition » da territoire europées. apporter une réponse au problème de la réduction des disparités. Sans sous-estimer l'ampleur des dépenses actuelles, qui seront doublées d'ici 1993, il faut rappeler que le budget communautaire — moins de 1 % du produit intérieur brut (PTB) des Douze — pèse peu sur l'orientation de l'activité économique, sauf dans l'agriculture. En 1977, le rapport Mec Dougall estimait, par comparaison avec les Etats-Unis, ce minimum de crédibilité à 10 % du PIB, ce qui est pour long-

temps encore inaccessible. L'harmonisation des politiques macroéconomiques, la libre circulation des capitaux, auront des effets autrement plus importants dans un sens ou dans l'autre.

JEAN-FRANÇOIS DREVET.

Dans notre prochein numéro : L'ESPACE JUDICIAIRE EUROPÉEN



### IMBROGLIO LIBANAIS, NOUVELLES VISÉES IRAKIENNES

# La Syrie sur l'échiquier mouvant des ambitions régionales

OMMENT la Syrie se sortira-t-elle du nouvel imbroglio libanais? A peine les Etats-Unis et la Syrie s'étaient-ils entendus pour soutenir la candidature à la présidence de la République libanaise d'un chrétien proche de Damas, que la création à Beyrouth, le 23 septembre dernier, d'un gouvernement légal dirigé par un militaire chrétien, doublant le gouvernement légitime de M. Sélim Hoss, est venue raviver le spectre de la partition. La Syrie, dont l'armée occupe les deux tiers du Liban, se trouve placée au pied du mur. Peut-elle, en effet, renoncer à assumer dans ce pays un rôle à la mesure de ses ambitions régionales, alors même que son rival irakien, débarrassé de la guerre du Golfe, s'affirme partie prenante dans le réaménagement des rapports de force au Proche-Orient (1)?

Par ELIZABETH PICARD®

Le Liban est le « fief » privilégié de la stratégie de Damas. Depuis le rejet du traité israélo-libanais de Nakoura et le départ de la Force multinationale en 1984, un consensus cynique prévant qui unit Occidentanx, Soviétiques et même les Israélieus, « brûlés » par la coûteuse inefficacité de l'opération « Paix pour la Galilée » : l'imbroglio est inextricable mais an fond d'importance limitée, car la guerre joue bien son rôle d'abcès de fixation et les risques de contagion demeurent quasi nula. La gestion de la crise est donc laissée à la Syrie, à charge pour elle de s'atteler à quelques tâches d'intérêt régional et international : contenir les islamistes pro-iraniens, libérer les otages occidentaux et respecter, sur le territoire libanais, l'équilibre de dissussion avec Jérusaiem. On voit alors les émissaires américains se succéder à Damas tout au long de l'année 1988, à la recherche d'une formule constitutionnelle libanaise ou, à défaut, d'un candidat à la présidence de la République qui soit acceptable pour le protec-

après treize années de pré sence au Liban, avec cinquante mille soldats, un équipement renouvelé, des services de renseignement multiples, le régime bassiste ne parvient toujours pas à maîtriser la situation. L'armée syrienne a su mettre fin sans ménagement à la guerre des camps entre le mouvement chiite Amal et les Palestiniens, au printemps 1988; elle pourrait venir aisément à bout du dernier réduit du Hezbollah à Beyrouth - trois kilomètres carrés - ou même se lancer à l'assant de la zone « chrétienne », qu'elle tient en tenailles. Mais le succès de telles opérations dépend de conditions politiques qui sont aujourd'hui loin d'être remplies : un consensus intérieur à Damas, l'acceptation des belligérants et celle de leurs protecteurs.

Chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques. Auteur du Liban, État de discorde, Flammarion, Paris, 1988.

En Syrie, une crise économique sans précédent mine le moral de la population. Les difficultés s'accumulent : suspension des subventions des monarchies du Golfe, qui donnent la priorité à l'Irak; poids écrasant des dépenses militaires, dont l'objectif reste la recherche d'une « parité stratégique » avec Israël; résultats décevants de secteurs de l'économie dans lesquels le pays a englouti des fortunes. L'équipe de M. Hafez El Assad affronte ces difficultés de manière peu convaincante. Le général lui-même est usé physique-

ment; ses lieutenants sont occupés à

élargir leur clientèle en vue de la succession : tactiques et projets personnels prennent le pas sur tout projet stratégique ambitieux.

Depuis des mois, les rues de Damas sont remplies du ballet incessant des voitures de dirigeants libanais négociant à longueur de mit. Non seulement les « clients » de la Syrie sont là, comme le chef d'Amal, M. Nabih Berri, mais aussi des alliés difficiles comme M. Walid Joumblatt, ou des opposants: le cheikh Fadlalish, autorité chiite proche du Hezbollah, et même le président sortant, M. Gemayel, le 21 septembre.

L'un après l'autre, les candidats à la présidence viennent présenter leur programme à M. Abdel Halim Khaddam le vice-président syrien en charge du dossier libanais. Mais ancun candidat ne semble trouver grâce, et le blocage est complet : après quinze années de manipulation, de divisions, de mancenvres d'intimidation, de trahisons et d'attaques dirigées autant contre ses amis que contre ses ennemis, le « pacificateur » syrien a fait le vide autour de Iui. Bien sûr, ces méthodes ont été dictées aux dirigeants baasistes par la nature spécifique du système politique libanais - d'autant qu'elles sont le restet de seur vision de la société syrienne, - mais le résultat est là : M. Astad n'accepte comme candidat que des alliés surs, M. Soleiman Frangié, le chef du clan maronite du nord ou, à défaut, le député, lui aussi du nord, M. Daher dont la candidature a été entérinée par M. Reagan afin de faciliter la libération des otages.

### Nouvelle donne dans le Golfe

MAIS la nouvelle conjoncture dans le Golfe pourrait pousser Washington, considéré avec Damas comme le deus ex machina de la scène libanaise, à faire moins de concessions. Le pays du Cèdre n'est en effet pas sculement un enjeu en soi, mais une carte majeure dans la partie régionale qui s'ouvre et s'annonce difficile pour d. En 1979, le soudain le president As rapprochement entre les bassistes syriens, arabes et laïques, et les khomeinistes iraniens, perses et islamistes, avait répondu à une inquiétude partagée devant les appétits de l'Irak.

Dans un Proche-Orient dominé par la présence américaine, chacun s'interrogeait sur la vraie nature de l'alliance syro-iranienne. Etait-elle simplement tactique, pour s'opposer à l'Irak, ou stratégique, pour renverser les rapports de forces régionaux? Le pacte devait passer son premier test, celui des pressions diplomatiques et financières des monarchies pétrolières cherchant à ramener le général Assad à l'unité arabe, première des professions de foi bassistes. En 1987, la conférence islamique de Kowelt, le sommet arabe d'Amman et deux médiations du roi Hussein de Jordanie, ont été autant d'occasions de lui demander, sinon de

rompre avec Téhéran, du moins d'adopter une position plus équilibrée dans la guerre du Golfe. Peine perdue, Le président Assad a jugé plus convaincantes les offres de la République islamique de renouveler ses fournitures de pétrole - 7 millions de tonnes de brut – à bas prix. Mieux, il a profité de l'atmosphère d'incertitude créée par l'extension du conflit dans les eaux du Golfe pour jouer les bons offices entre l'Iran et les monarchies de la péninsule, soucieuses de se démarquer de l'Irak.

Le deuxième dési pour l'alliance syro-iranicane fut la lutte qui mit aux prises, an Liban, l'armée de Damas et son allié Amai aux mouvements islamistes liés à Téhéran, Hezbollah en particulier, entre 1986 et 1988. Lors de certains épisodes, comme l'entrée des Syriem dans la banlieue sud au printemps 1988, des dignitaires de la République islamique dont M. Velayati, le ministre des affaires étrangères, manifestèrent leur désaccord avec Damas. et l'alliance stratégique parut sur le point de se rompre. Mais l'affrontement a tourné court et, depuis son acceptation de la résolution 598, l'Iran lâche pied au Liban, rapatrie ses missionnaires combattants, déserte la caserne de Baalbek et ses partisans fon-

dent comme neige au soleil. Mieux, certains des militants du Hezbollah - ceux qui ne rejoignent pas Amal - surmontent leur déception et, faisant preuve d'une flexibilité remarquable trop souvent occuitée par leur discours dogmatique, prennent langue avec les militaires de Damas an nom de la fidélité à l'axe syro-iranien. Continuons ensemble, proposent-ils en substance, la lutte contre les « arrogants » (les grandes puissances et Israël) et contre les dirigeants libanais « injustes ». A ce compte, l'alliance est sauve, mais suffira-t-elle à préserver le président Assad des accusations le présentant comme l'ennemi de l'islam et le complice d'Israël lancées par ses

Soulagé d'une guerre qui a failli hi coûter le pouvoir, le président Saddam Hussein est maintenant libre d'élargir son soutien aux adversaires de son rival syrien. M. Yasser Arafat séjourne fréquemment à Bagdad, dont la radio ne sse d'encourager l'OLP. M. Karim Pakradouni, vice-président des Forces libanaises, se vante des « relations privilégiées » de sa milice avec un « certain Etat arabe » qui lui aurait fourni des armes en juin et en août de cette

Edité par la SARL le Monde Gérant : Amiré PONTAINE, our général : Bornard WOUTS du - Monde » 7, rue des Italiens 75009 PARIS 1997 emission paritaire des journaux et publications ; a 57 438 1SSN : 0026 - 9395. A la disposition des diffuseurs de pressu pour modifications de service, demandes de réassort ou autre, utiliser notre numéro de

téléphone vert : (16) 1 05-36-11-11.

année, contre la délivrance de quelques centaines de passeports libanais à l'OLP. Et dans la capitale irakienne, où bon nombre d'entre enx ont trouvé refuge après leur défaite de 1982 et le massacre de Hama, les militants islamistes syriens se préparent à lancer de nouvelles opérations tant à l'intérieur de la Syrie qu'au Liban, où le corres-pondant du Times leur a attribué, des le 21 août, la responsabilité d'attentats à Beyrouth-Ouest contre les Forces

Cette fois, le contentieux entre les présidents syrien et irakien est lourd : il ne s'agit pas seulement de trahison et d'ambitions contrariées, comme lors de

la spectaculaire brouille de juillet 1979, mais du viol d'un principe aussi sacré que souvent bafoué, l'unité arabe. Le vice-président irakien, M. Taha Yassin Ramadan, n'a pas eu de mots assez dura, le 11 août dernier, pour condamner les « responsabilités négatives - du général Assad tant su Liban et envers les Palestinient que dans la guerre du Golfe (2). En réponse, quatre jours plus tard, une réunion extraordinaire du commandement du Front national progressiste syrien se concluait par des encouragements au renverse-ment de M. Saddam Hussein, assortis d'une ouverture vers la Jordanie et d'un appel à l'URSS.

### L'enjeu palestinien

A Syrie a de bonnes raisons de L A Syrie a de bonnes raisons de redouter l'après-guerre et le retour en force d'un Irak hypermilitarisé qui a échappé à la défaite et qui déploie ses efforts sur la scène arabe en direction aussi bien de l'OLP que de la Jordanie et de l'Egypte. Mais faut-il croire, comme le proclame M. Pakradouni, que « grâce à la vic-toire de l'Irak, l'ère syrieme a pris fin(3) = ?

Une fois de plus, le général Assad pourrait étonner par sa capacité à sur-monter difficultés internes et menaces extérieures et par son habileté à exploiter l'évolution régionale, en particulier la montée en puissance de l'Arabie saoudite, bien décidée à ne plus laisser M. Saddam Hussein lui dicter ni guerre ni paix dans l'avenir. L'Irak sera maintenu hors du Conseil de coopéra tion du Golfe, lequel s'emploie à réchauffer ses relations, jamais rompues, avec l'Iran. Or, pour contenir M. Seddam Hussein et ses appétits aiguisés, rien de tel qu'une Syrie forte, subventionnée par les monarchies pétrolières et alliée à l'Iran et à l'Union soviétique,

L'entente entre Moscou et Damas reste d'ailleurs la grande inconnue de l'équation proche-orientale. D'un côté, le port méditerranéen de Tartous serait en passe d'être transformé en base permanente pour la flotte soviétique, et l'aviation syrienne surait recu une quarantaine de Mig-29 (4). De l'autre, le énéral Assad craint de faire les frais de la « perestroïka » et de la détente Est-Ouest, à l'heure où Moscou développe des relations consulaires avec Jérusalem et ne ménage pas son sontien aux efforts diplomatiques de M. Ara-

Or, depuis l' « intifada » dans les territoires occupés et le cessez-le-feu dans le Golfe, la question palestinienne est redevenue l'enjeu central des affrontements et des négociations au Proche-Orient. Alors que, en Israël, certains responsables politiques insistent sur la menace syrienne (5), des commenta-

teurs, tirant les conclusions du désengagement jordanien, n'hésitent plus à évoquer l'« option syrienne » (6) : qui plus que la Syrie d'Assad a montré depuis cinq ans son efficacité pour combattre l'OLP? Qui d'autre pourrait assurer la sécurité de la frontière nord d'Israel et respecter l'accord tacite de dissuasion mutuelle en vigueur depuis plus de dix ans (6)? Qui peut mieux faire obs-truction au retour de l'Irak dans le conflit israélo-srabe ?

Pourtant, les longs et coûteux efforts de Damas pour s'assurer le contrôle du Liban et des Palestiniens n'ont pas pour objectif de conclure des arrangements de sécurité avec Israël. Ils visent à obtenir une paix honorable et, en tout cas, la restitution de la province du Golan. Or, pour le président Assad, cette paix passe par une négociation globale israélo-arabe sur la base de la « parité stratégique », dont il fait sa priorité et qui exigerait une coopéra-tion militaire sans faille avec l'Union soviétique, une entente avec la Jordanie mais aussi avec Pirak et l'Egypte, - une concertation avec l'OLP et un désengagement du Liban, Mais l'heure n'est pas venue d'un tel retrait. Pour conserver son atout principal dans la bataille régionale, le général Assad cherche encore, par les patientes manœuvres dont il a le secret, à rameper un Liban réunifié à ses côtés. Mais quée, pourrait-il s'épargner les risques d'une intervention militaire ?

(1) Cf.Ahmad Salamatian, le Monde diplomatique, septembre 1988. (2) Entretien avec Al Akhbar, Le Caire 11 août 1988.

(3) Al Massira, Beyrouth 1= soft 1988. (4) International Herald Tribune, 5 sep-tembre 1988. Cet appareil, qui n'a pas encore été fourni aux alliés du pacte de Vansovie, serait présent en Irak, en Syrie, en Yougosla-vie, en Corée du Nord et en Inde.

(5) Cf. les déclarations du général Pélod à Eol Israell, 2 soit 1988.

(6) Dore Gold, « Now the Syrian Option »,

Jerusalem Post, 27 soit 1988.

The water

· firreurir à 10

\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

A HARLING CO.

The second second

-

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

St. St. Pt. off.

The second second

do prode

telen in ma

The same of the sa

The state of the s

Name

ASSESSMENT MANAGEMENT

Agent to Page The state of the s



### Evolution politique

Avril 1975 : Début de la guerre civile liberaise.

Jule 1976 : Intervention massive des troupes syriennes au Liben contre POLP et ses alliés 17 septembre 1978 : Signature des accords de Camp David entre l'Egypte, Israël et les Etais-Unis,

26 octobre 1978 : Charte commune syro-trakienne.
Février 1979 : Retour de l'Imam Khomeine à Téhéran.
28 juillet 1979 : Rupture syro-trakienne. ambre 1980 : Début du conflit irako-iranien. 14 décembre 1981 : Israel amerie la province syrienne du Golan. 6 juin 1982 : Israel envahit le Liban (opération « Paix en Galilée »). 14-21 septembre 1982 : Assassinst de Béchir Gemayel. Son frère Amine est éle président du Liban.

17 mai 1983 : Accord de paix israélo-libenais à Nakoura.

7 mars 1984 : Abrogation de l'accord de Nakoura. Printemps 1985 : Premiers épisodes de l'assant d'Amal contre les camps palestiniens du Juin 1985 : Fin du retrait des troupes itraéliennes du Liban, à l'exception d'une bande frontalière au Sud.

13 juin 1986 : Début du retour des Syrieus à Beyrouth-Ouest. Acet 1988 : Cessez-lo-fen entre l'Irak et l'Iran.







# ions régional

la spectaculaire broule 1979, mais du viol d'un piè 1979, mais Ramadan n'a più 1979, mais representation de condamner les representations de cenvers les Palestinies più 1979, mais de condamner du Commandan più 1979, mais dinaire du Commandan national propresentations de contraction de commandant de national progressing synd par des encouragement avenuent de M. Saddan linea en d'une ouverture vers la latte appel à l'URSS.

### de cajes palestinien

teurs, tirant les conchains de gement jordanien, n'hétien de gement jordanien, n'hétien de quer l' - option syrieme. (6) que la Syrie d'Assad a mont cinq ans son efficacité per se l'OLP? Qui d'autre pomble sécurité de la frontière und ne sécurité de la frontière und ne respecter l'accord user à le mutuelle en vigueur depai les ans (6)? Qui peut mien le truction au retour de l'iné e conflit israélo-arabe? mere et le Marie of Marie of POLP TOTAL & PER

Pourtant, les longs et man de Damas pour s'assur land Liban et des Palestines le pour objectif de conclue la p ments de sécurité avec land la y optopit mue baix posonit de Costant une para nominatale cas, la restitution de la para Groian. Or, pour le préside la cette paix passe par se six giobale israélo-arabe se la les giobale israélo-arabe se la les giobale israélo-arabe se la les giobales de la les giobales - parité stratégique » (m ) priorité et qui exigenit me tion militaire sans faille ne l soviétique, and entent me il fine filars aussi avec Mat die - the concertation are: (1) désengagement de Liber Hais n'es: pas venue d'un te mai COUNCIVER SOR ALON PRINCIPLE bataille régionale, le paul cherche encore, par la mancruvres dont il a le male ner un Liban réunifié à mét si la négociation politique en quée, pourrait-il s'épargue la d'anc intervention miliaire!

(1) Of Ahmad Salametia, it of proposed upon, septembre 1988. (2) Entretien avec Al Abbiglio acces 1982

(3) Al Mastira Beyond Fall (4) feternational Bereit like's tember: 1989 Cet apparel, quitin entrare 1985 Les appareit, en the été l'ourni ann alliés de pass à l' serrait présent en Irak, en Spot, all vue, en Carée de Nord et en lat. 151 Cf. les déclarations de pass 151 Cf. les déclarations de pass Zar i erael. 2 apit 1988. Jerussiem Post, 27 nots 1988.



### Evolution politique

the sine assessed de Camp David court l'Egypte bell

to be providence sylvaness du Golais.

witten & Boyanth Onest. Seek at 1 Seek

MASSACRÉS PAR LES ARMES CHIMIQUES ET DERNIÈRES VICTIMES DE LA GUERRE DU GOLFE

# Les Kurdes à la recherche d'une nouvelle stratégie

N quelques semaines, plus de 100.000 Kurdes irakiens, fuyant les bombardements et les armes chimiques, ont trouvé refuge en Turquie. Cet afflux soudain risque de compliquer les relations délicates qu'Ankara entretient avec Bagdad et Téhéran. Il menace aussi de déstabiliser l'équilibre intérieur de la Turquie en apportant un encouragement et des renforts aux irrédentistes kurdes qui mènent depuis août 1984 des actions de guérilla dans les provinces de l'Est.

### Par CHRISTIANE MORE

Fin avril 1987, les organisations kurdes irakiennes remettaient aux ambassadeurs des grandes puissances à Damas la liste des villages kurdes que le gouvernement de Bagdad avait décidé de détruire ou de faire évacuer. Elles faisaient aussi mention de l'emploi d'armes chimiques dans la mise en œuvre de ce plan, entamée au début avril. Lors d'une tournée en Europe (1) et aux Etats-Unis, au prin-temps 1988, M. Talabani, dirigeant de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), mouvement d'opposition à M. Saddam Hussein, dénonçait « le génocide dont est victime [son] peuple depuis plusieurs mois » et dressait un parallèle avec l'extermination des Arméniens durant la première guerre

Alertés par leurs diplomates et par diverses organisations humanitaires, les gouvernements de l'Est comme de l'Onest fermèrent les yeux. Les médias eux-mêmes, obnubilés par le sort des combats sur le front sud entre l'armée de la République islamique et celle du régime bassiste, négligeaient de rendre compte des événements dramatiques se

Depuis le cessez-le-feu d'août 1988, qui a, pour l'instant, mis un terme au conslit du Golfe et rassuré les diverses capitales sur le sort de l'Irak, et après les récentes offensives irakiennes accompagnées de l'emploi d'armes chimiques au Kurdistan, la commu-nauté internationale a commencé à s'émouvoir. Le 7 septembre, le président François Mitterrand exprimait son « inquiétude »; le 8, le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, déclarait que l'emploi de ces moyens « répugnants et injustifiables » pourrait remettre en cause les relations des Etats-Unis avec Bagdad.

Ces prises de position étaient facilitées par l'arrêt des combats sur le front iranien et la survie incapérée du régime bassiste, qu'avait soutenu, contre Téhéran, la quasi-totalité de la communauté internationale. La France avait fourni des armes sophistiquées ; de nombreux pays - dont la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas - ont contribué, directement ou non, à la mise sur pied d'usines d'armes chimiques; les Etats-Unis ont procuré des produits alimentaires; la RFA, du matériel industriel; tandis RFA, du matériel industriel; tandis que la Chine coopérait dans le domaine des grands travaux... Bien que principal fournisseur d'armes conventionnelles à Bagdad, l'URSS a conduit une politique subtile, gardant de bonnes relations avec les deux belligérants et conscrvant son prestige parmi les Kurdes. Le régime baasiste a anjourd'hui les moyens de mettre en œuvre sa « solution finale » du problème kurde.

Ivre de sa victoire, surarmé, il reproche aux Kurdes de s'être alliés à l'- ennemi perse -. Une fois de plus, la

population civile paie les alliances des partis kurdes irakiens avec les diri-geants de Téhéran. Comme en 1975, lors de l'accord d'Alger signé entre M. Saddam Hussein et le chah d'Iran le 6 mars : en échange de l'arrêt de l'aide de Téhéran à la rébellion de Moustapha Barzani dans le Kurdistan irakien, Bagdad acceptait que la frontière sud entre les deux pays soit fixée sur le thalweg du Chatt-Al-Arab. Privés d'une aide dont ils s'étaient rendus totalement dépendants, les autonomistes kurdes subirent une

rapide et cuisante débandade. L'histoire semble se répéter, même si les détails varient. Partagés principa-lement entre trois pays - l'Irak, l'Iran, la Turquie, - totalement enclavés, les Kurdes ont souvent cherché l'aide des nnemis de leur gouvernement, même si cet allié opprimait ses propres citoyens kurdes (2).

Les puissances extérieures ne sont évidemment pas absentes de ce jeu. Après la première guerre mondiale, ciles ont profondément marqué l'histoire du Kurdistan moderne : le Royaume-Uni, par sa politique pétrolière de 1920 à la révolution de 1958, et même jusqu'à la nationalisation du pétrole irakien en 1972; la France, pour contrer la « perfide Albion »; l'Union soviétique, en aidant, en 1946, la première République kurde de Mahabed ou par son appui intermittent à la lutte de Moustapha Barzani au Kurdistan d'Irak entre 1961 et 1975.

Les règles du jeu ont toutefois changé avec la prédominance de l'influence américaine en Iran et en Turquie durant les années 60 et 70. Les objectifs stratégiques ont pris le pas sur les préoccupations économiques, le régime de Bagdad étant lié, depuis 1972, à l'URSS par un traité d'amitié et de coopération.

Le rapport secret Pike (3), datant de 1975, éclaire d'une lumière peu con-tumière cette période de l'histoire : en envoyant des armes an mouvement de Barzani, Washington - comme Tébétoire des rebelles, mais voulait mainte-nir « un degré d'hostilité juste assez élevé » pour affaiblir le régime bassiste et le dissuader de tout aventurisme international. Au moment de la guerre d'octobre 1973, sur les conseils des Israéliens, les Kurdes étaient prêts à lancer une offensive contre l'armée ira-kienne, mais M. Henry Kissinger les dissuada fermement, et les « pesh-mergas » (guérilleros) obtempérèreat, laissant ainsi passer une occasion. En mars 1974, c'est aussi sur l'avis des Etats-Unis et de l'Iran que Barzani refusa un compromis proposé par Bag-dad. Après l'effondrement de 1975, 200 000 Kurdes se réfugièrent en Iran. Interrogé sur les conséquences de sa politique, M. Kissinger répondit : « Les actions clandestines ne peuvent se confondre avec une œuvre missionnaire (4). >

### « Recourir à tous les moyens »

DEPUIS le déclenchement de la guerre du Golfe en septembre 1980, le mouvement nationaliste kurde a commu un nouveau souffle, aussi bien en Irak qu'en Iran. Pourtant, une fois encore, ses alliances ont fluctué au gré des circonstances. Face à la recrudescence des attaques iraniennes en 1983, le régime bassiste prit langue avec l'UPK et avec son dirigeant, M. Talabani, qui venait de suspendre son alliance avec la République islami-

Estimant l'Iran plus dangereux pour les Kurdes que l'Irak, l'UPK accepta un cessez-le-feu et la médiation de M. Abdul Rahman Ghassemiou, secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), allié de Bagdad, L'autre grande composante de l'opposition kurde irakienne, le Parti démocratique kurde (PDK), d'Irak, de M. Massoud Barzani, fils du prestigieux Moustapha Barzani, restait lié au régime islamique.

L'échec des négociations, dû en grande partie aux pressions des Etats-Unis et de la Turquie – alors que Paris et Moscou encourageaient au contraire un accord, - conduisit progressivement l'UPK à retourner dans le giron iranien et à renouer ses alliances avec le PDK d'Irak et le PCL On revenait ainsi une situation plus classique : chacun des deux monvements nationaux kurdes, iranien et irakien, se retrouvait allié avec l'ennemi de leur gouverne-

Les dirigeants de l'UPK, conscients des erreurs de Moustapha Barzani en 1975, étaient néanmoins convaincus que l'ayatollah Khomeiny ne traiterait jamais avec le « traître Saddam Hussein ». Ils ont joné la défaite de celui-ci - sous-estimant l'appui international dont l'Irak bénéficiait.

Poussé par Téhéran, M. Talabani effectus, au début de 1988, des démarches auprès d'Ankara; mais les autorités turques, qui ont toujours refusé d'utiliser les Kurdes contre leurs voisins, rejettèrent ces avances. L'UPK s'est tournée alors vers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène la guérilla dans l'est de la Turquie. Un accord a été signé le 1ª mai 1988 à Damas entre les deux organisa-

A l'entente kurdo-iranienne, qui mettait en danger les installations pétrolières de Kirkouk, Bagdad répondit avec une extrême brutalité. En avril 1987, l'armée lançait plusieurs offensives au nord, procédant à des bomberdements classiques et chimiques et au déplacement massif de populations. Cette pratique de la déportation n'était pas nouvelle, mais elle prit une dimension systématique sans précédent : il s'agissait à la fois de couper les « peshmergas » de la population et d'accélé-rer l'arabisation du Kurdistan, Ainsi, les paysans kurdes chassés de leurs villages ne peuvent habiter Kirkouk. tandis qu'un Arabe venant s'y installer recevait, en septembre 1987, l'équiva-lent de 600 000 francs pour construire

L'opinion internationale commença à s'émouvoir quand, en mars 1988, plus de cinq mille personnes, hommes, femmes et enfants, furent tués dans la ville de Halabja – qui vensit d'être conquise par les «peshmergas» et leurs alliés iraniens – à la suite de l'utilisation massive de gaz. Bagdad affirma alors - son droit ainsi que sa détermination à avoir recours à tous les moyens à sa disposition pour contrer l'invasion transenne », y compris contre ses propres citoyens.

En septembre 1988, toutefois, le régime bassiste a sermement nié toute utilisation d'armes chimiques et a organisé de grandes manifestations devant l'ambassade américaine pour protester contre les menaces de représailles économiques envisagées par le gouverne-ment et le Sénat à Washington. Et pendant ce temps la guerre continue : à la mi-septembre, l'armée irakienne avait repris le contrôle de la plupart des - zones libérées » kurdes et la frontière avec la Turquie était à nouveau sous contrôle gouvernemental.

L'avenir de l'opposition kurde irakienne paraît bien sombre; davantage, en tout cas, que celui du PDK d'Iran. Le mouvement de M. Ghassemion, qui combat la révolution islamique, a toujours refusé de coordonner ses actions avec l'armée irakienne, contrairement aux Moudjahidines de M. Massoud Radjavi : on ne peut l'accuser de trahison. De plus, tout en nouant une alliance politique avec M. Saddam Hussein, il a tenté de maintenir une autonomie suffisante lui permettant de faire face à un accord entre les deux régimes de Tébéran et de Begdad.

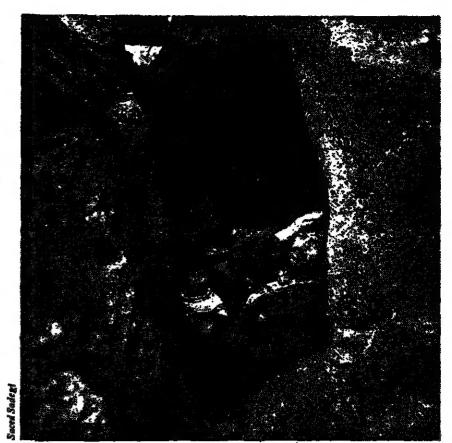

SURVIVANTS D'HALABIA

Plus de cent mille personnes se sont déjà réfugiées en Turquie, où elles rejoignent les nombreux Iraniens qui ont fui le régime de l'ayatollah Khomeiny. Le premier ministre, M. Ozal, a toutefois déclaré qu'il y avait « une limite au nombre de réfugiés que la Turquie pouvait accueillir ». Les autorités sont inquiètes des conséquences de ces migrations : bien que réprouvant le terrorisme du PKK, de nombreux Kurdes turcs sympathisent avec sea objectifs politiques et pourraient se radicaliser (5) au contact de leurs frères irakiens et redécouvrir une

culture dont Ankara a longtemps nié jusqu'à l'existence.

(2) Voir Christiane More, « Les Kurdes, un enjeu oublié au Proche-Orient », le Monde diplomatique, octobre 1986.

(3) Divulgué en grande partie dans VII-lage Voice, New-York, 16 et 23 février 1976. Voir William Blum, The CLA, The Forgotten History, Zed, Londres, 1986.

(4) Voir William Blum, on cit., page 278.

(4) Voir William Blum, op. cit., page 278. (5) Sur les Kurdes de Tarquie, voir Chris-tiane More, « Kurdistan : un lancinant pro-blème », le Monde diplomatique, novembre

JEUNE AFRIQUE LAVING

# HISTOIRE DE L'AFRIQUE

par Marie-France Briselance

Tome 1. *"LES GRANDS* ROYAUMES"

Tome 2. "LE TEMPS DES CONQUÉRANTS"

Une histoire de l'Afrique, des origines de l'homme à l'aube des indépendances, en deux tomes reliés de 200 pages, abondamment

illustrés. Une nouvelle conception de l'histoire de l'Afrique qui ne sépare pas à prirori celle du nord du continent et celle du sud : l'Afrique est vue comme un tout. Traité d'une manière rigoureuse et précise au plan historique, le contenu de l'ouvrage se veut également aussi facile et agréable à lire qu'un roman. L'auteur a déjà consacré à l'Afrique de nombreux textes et documentaires de vulgarisation.

Chaque torne = 200 pages. Reiié 16 × 23,5. Illustrations. Cartes. Bibliographie.

# Histoire de l'Afrique le temps des conquérants sgrands reyaumes

Jeune Afrique Livres a déjà publié : Mandela l'indomptable, par F. Soudan. Sankara le rebelle, par S. Andriamirado. Sékou touré, le héros et le tyran, par I. Baba Kabé. Trente ans de Coupe d'Afrique des nations, le football africain, par Faouzi Mehjoub. Kaddafi, la CIA et les marchands de mort, par F. Soudan et J. Gouldan. Bourguiba, Tome 1. A la conquête d'un destin, par S. Bassis et S. Balhassen A paraître : Bourguiba. *Tome 2*. Un si long règne, per S. Bessis et S. Belhassen.

### **BON DE COMMANDE**

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A DIFPRESS - 3, RUE ROQUÉPINE - 75008 PARIS (FRANCE) - TÉL.: (1) 42.65.69.30.

JE DÉSIRE RECEVOIR :

VOLUMES) DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE, TOME 1, "LES GRANDS ROYAUMES", ..... VOLUMES) DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE, TOME 2, "LE TEMPS DES CONQUERANTS", AU PRIX UNITAIRE, FRANCO DE PORT, POUR LA FRANCE ET L'EUROPE DE 77 FF, ET POUR LES AUTRES PAYS DE 100 FF (ENVOI

.... LES DEUX TOMES DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE AU PRIX UNITAIRE, FRANCO DE PORT, POUR LA FRANCE ET L'EUROPE DE 140 FF, ET POUR LES AUTRES PAYS DE 170 FF. RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE (ACCEPTÉ UNIQUEMENT POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE) OU PAR MANDAT POSTAL (AUTRES PAYS), A L'ORDRE DE

| PRÉNOM |      |  |
|--------|------|--|
|        | ·    |  |
| VILLE  | PAYS |  |
|        |      |  |

### DROIT A LA DIFFÉRENCE CONTRE DROITS DE L'ENFANT

# La blessure de l'excision

RATIQUÉE dans vingt-six Etats africains ainsi qu'en Indonésie et en Malaisie, l'excision ou ablation du clitoris a été importée en France au début des années 60 par certains ressortissants de ces pays venus trouver accueil et travail. Dans le monde, de 75 à 85 millions de femmes ont déjà subi cette mutilation qui, quelles qu'en soient les formes, comporte des conséquences irréparables. « Torture » aux yeux de l'ancien ministre de la santé, M. Léon Schwartzenberg, « obligation morale » pour les Africaines, respectueuses des conventions de leurs groupes d'origine, l'excision provoque une souffrance objective, infligée à des fillettes hors d'état de se protéger.

Par DOMINIQUE VERNIER •

« Nous sommes blen mai placés pour donner des leçons, nous qui avons offert au monde le spectacle de barbaries organisées, lors de la seconde guerre mondiale, expliquait récemment M. Jean-Marie Somny, un magistrat de Pontoise. Car ces pratiques qui nous paraissent barbares et cruelles tradulsent une appartenance au groupe qui offre, en retour, une solidarité dont nous avons perdu le secret et dont nous gardons la nostalgie. » Et il conclusit : Si nous n'avons pas le monopole des valeurs universelles, il ne faudrait pas que la reconnaissance du droit à la dif-férence nous serve d'alibi pour un droit à l'indifférence. -

« Refuser un rite, c'est rejeter la société dans ce qu'elle a de plus profond, de plus évident », disait le sociologue Henri Mendres (1), nous invitant ainsi, avant que de juger, à essayer de comprendre. Pour les anthropologues dont Bruno Bettelheim (2) cite les travaux, l'excision, tout comme la circoncision pour les jeunes garçons, est un « rite de passage qui introduit l'adolescent dans la société adulte ».

Mais lorsque l'on sait que l'excision se pratique maintenant dès les premières semaines de la vie (contre huit nies) pour éviter les traumatismes psychiques, il est nécessaire de trouver d'autres explications. Michel Erlich (3) en évoque plusieurs : préservation de la chasteté, peur des infidélités, volonté de réduire le plaisir féminin ou encore considérations esthétiques et hygiéniques.

Se situant au carrefour de l'anthropologie et de la psychanalyse, Bruno

Bettelheim « a l'impression que l'excision a été imposée à la fille par les hommes - et pense qu'elle scelle le moment où l'enfant est définitivement identifié à un sexe,

Ces rites, le fondateur de l'école d'orthogénie de Chicago les considère comme « des tentatives mâles d'acquérir le contrôle des fonctions sexuelles féminines ». Il note d'ailleurs que « de nombreuses tribus africaines qui pratiquent la circoncision des filles sont ou étaient polygames et que les femmes et les filles y étaient totalement soumises à la volonté du père ».

La première traductrice de Freud, Marie Bonaparte (4), soutient l'idée que - les hommes se sentent menacés par ce qui aurait une apparence phallique chez la femme, c'est pourquoi ils insistent pour que le clitoris soit enlevé ». Ce qui rejoint un « axiome psychanalytique » défendu par Bettelheim: - Un sexe éprouve de l'envie à l'égard des organes sexuels et des fonctions de l'autre sexe. »

On est loin des arguments des associations féministes qui, si elles ont eu l'immense mérite de révéler la gravité du problème, ont recouru à des explications parfois limitées sur la volonté des leur « cruelle domination », selon les termes de Benoîte Groult (5).

Mais accepter le relativisme des cultures ne signifie pas défendre n'importe quelle tradition, au nom d'un confortable mais aveuglant droit à la différence. La situation en France, où chaque année de nombreuses fillettes meurent encore de l'excision, n'autorise pas un tel glissement.

pule, dans un décret du 28 juin 1979, qu'-aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement ...

Ouant au Conseil de l'ordre, dans un texte adopté en 1982, il rappelle à ses membres « qu'une loi les autorise à dénoncer les auteurs des mutilations auprès des autorités compétentes». Mais « il faut éviter que les conditions maladroites d'une dénonciation n'aboutissent à priver l'enfant de tout secours médical ».

Alors cette pratique, génante tant pour les magistrats que pour les médecins, comment peut-elle être combattue dans les pays où elle perdure ?

Depuis plusieurs années, l'excision ou sa forme la plus sévère, l'infibulation (cf. encodré), sont condamnées, voire interdites, dans bon nombre de pays d'Afrique. Au Soudan, une loi de 1946 interdit de « couper délibérément les organes génitaux externes de la femme » mais exclut du champ des infractions l'ablation du clitoris. L'Egypte s'est dotée en 1978 d'une loi prohibant les circoncisions féminines dans les services de santé publica. Une législation analogue a été adoptée par le Kenya en septembre 1982. L'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, a dénoncé en décembre 1983 l'excision comme « une tentative d'Inférioriser la femme en lui faisant porter cette marque qui la diminue ».

Le 5 avril 1984, le président sénégalais, M. Abdon Diouf, s'est proposé d'agir en vue « d'accélérer le dépérissement de cette survivance qu'est l'excision par l'éducation et non par l'anathème ». Depuis 1977, plusieurs conférences et séminaires internationaux (Khartoum, 1979; Alexandrie,

1980; Dakar, 1980; Nairobi et Conskry, 1985) avaient déjà œuvré en œ

«L'excision est un élément d'un tout, affirme Me Sawadogo. On ne peut prétendre le combatre en s'y attaquant de manière isolée. Pour que cette pratique cesse, il faut une transformation de la mentalité des hommes. Cela ne peut se faire du jour au lendemain. »

Au-delà de la prise de conscience du facteur «temps», il est indispensable de réfléchir aux moyens les plus efficaces de lutter pour accélérer le dépérissement de cette contume.

Rappelant que « toutes les tentatives d'abolition de ces pratiques, notam-ment celle de l'Eglise de la mission écossaise au Kenya en 1929, se sont soldées par un échec », M. Awa Thiam estime (8) que «sans observer une rupture radicale avec les hommes les semmes out à travailler avec eux dans

la perspective d'une libération des femmes et des hommes ».

De fait, un des écueils sur lesquels bute le combat actuel est que la majeure partie du travail de terrain est réalisée par des femmes - sagesfemmes, infirmières, médecins - et associations de l'emmes. Or les hommes possèdent une clé essentielle du pro-blème : ce sont eux qui peuvent scoepter ou non d'épouser des femmes non excisées, de même que ce sont eux qui décident de faire exciser leurs fillettes.

Lorsque des gouvernants de pays africains out en l'initiative, ils ne sont parvenus, bien souvent, à toucher que l'élite citadine intellectuelle. Dans Carrefour africain (9), une journaliste déplorait que « l'on tente de combattre cette pratique souvent par des lois et des campagnes d'information mal conçues. Une nouvelle approche devrait être amorcée dans la recherche de méthodes adéquates et moins rébarbatives ».

### Une pratique qu'aucune religion ne préconise

ENFIN, troisième facteur de lenteur, le travail d'information, là où il est le plus nécessaire, c'est-à-dire dans les villages isolés, se beurte à l'absence d'instruction des populations et nécessite donc un travail préalable d'alphabétisation.

En tout cas, l'excision n'est préconisée par aucune religion. Seule la circoncision des garçons l'est, tant dans la religion hébrasque que musulmane, à travers ces paroles de Dieu à Abraham : « Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. >

En Guinée, dès 1969, Mme Touncara, déléguée de l'organisation Sentinelles (10), a lancé avec des groupes de parents et de sages-femmes, la prati-

que des excisions symboliques qui consiste à faire saigner légèrement le clitoris, tout en préservant les cérémonies accompagnant ce rite. Depuis 1985, la diffusion de ce simulacre ~ également pratiqué à Djibouti - est assurée grâce à des conférences dans les écoles.

Cette expérience dont la portée est encore limitée ne doit pas empêcher la poursuite du travail d'explication et de prise de conscience sur le caractère dangereux et mutilant de la coutume.

En France, ce travail peut se faire dans les centres de protection maternelle et infantile mais aussi dans les écoles où les échanges entre enfants africains et français permettent d'espérer la régression de l'excision pour une partie des générations suivantes.

En Afrique, les campagnes d'information n'ont en encore que peu d'effets. - Le combat se situe, selon Mª Sawadogo, entre les anciens, défenvaleurs, et les modernes, capables de critiquer une de ces valeurs. »

Dès maintenant, suggère Renée Saurel (11), - nous pourrions diffuser, dans les maternités, des cassettes en sarakole, bambara et autres langues vernaculaires sur les différents problèmes posés par l'excision ».

« Blessure symbolique », selon l'expression de Bruno Bettelheim. Mais blessure tout aussi bien réelle, physique, psychologique, l'excision doit être combattue activement. La traduction en justice n'est pas nécessairement la bonne solution, regrette Me Sawadogo. qui aurait préféré d'autres méthodes. par exemple la suppression temporaire des allocations familiales.

« Pendant que nous affirmons des évidences, explique Me Sawadogo, fondées pour nous sur la science, eux continuent de marcher sur des mystères. Mais l'argument scientifique n'est pas plus compréhensible pour eux que le mystère ne l'est pour nous. Quand l'ignorance - ignorance du corps, de l'anatomie, de la naissance est une valeur sociale, alors beaucoup de temps est nécessaire pour transformer les mentalités. Mais rappelezvous que quelques années - moins d'une génération - ont suffi pour que les femmes africaines trouvent ridicules les scarifications qu'elles portaient au visage. >

 Henri Mendras – Eléments de socio-logie – Armand Colin, Paris, 1975. (2) Bruno Bettelheim — les Blessures symboliques — Gallimard, 1971.

(3) Michel Erlich – la Femme blessée – L'Harmattan, Paris, 1986. (4) Marie Bonaparte - « Notes sur l'exci-

sion - Revue française de psychana-lyse.XII, 1946. (5) Benoîte Groult - Préface de l'ouvrage de Fran Hosken, - les Mutilations sexuelles féminines - Denott Gouthier, 1983.

Jennines — Denoel Gontiner, 1983.

(6) « Quiconque aura volontairement porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou aura commis des violences ou voies de fait sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt aux, s'il en est résulté une mutilation, une amputation, la privation de l'usage d'un membre ou la mort, sans que l'auteur att eu l'intention de la donner » Si les rivers es mètres légitimes aux les

ner. » Si les pères et mères légitimes sont les auteurs de tels actes, la peine encourse est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. (7) Jean-Pierre Clerc -- Excisions « offi-cielles » en Italie » - le Monde du 24 février

fgresses — Denoël, coll. « Médianes », 1978. (9) Carrefour africain, hebdomadaire ational d'informations du Burkina Faso, national d'informations un puraus sur le 1874 du 15 mars 1985 (mais aussi sur le même sujet, n° 1041 du 3 juin 1988). (10) Sentinelles a été créée en 1980 par dmond Kaiser, fondateur de Terre des

(11) Renée Saurei - Bouches cousues. Les nutilations sexuelles féminines et le milieu rédicul - Ed. Tierce, Paris, 1985.

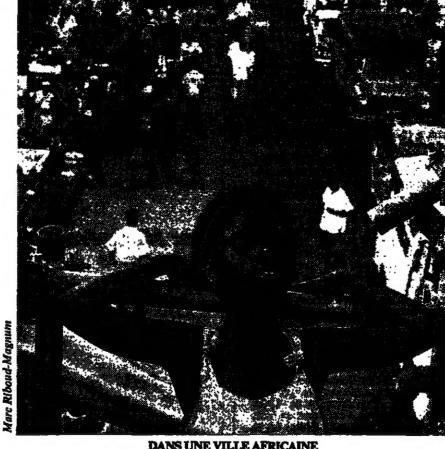

DANS UNE VILLE AFRICAINE · Il faut beaucoup de temps pour transformer les mentalités

### La médicalisation, une fausse solution

DANS une société qui, en partie, prône l'enrichissement mutuel des cultures, l'excision pose une ques tion éthique d'importance: jusqu'où pouvons-nous accepter les valeurs des autres, sans renoncer à nos propres valeurs? En l'occurrence, est-il pensable pour une société qui entend défendre les droits de l'enfant et interdire toute atteinte à l'intégrité physique des personnes d'autoriser sur son soi la pratique de l'excision ?

Juridiquement, la France a répondu clairement à cette question dans un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1983 : l'ablation du clitoris est une mutilation au sens de l'article 312 du code pénal (6).

Plusieurs associations dont Enfance et Partage et SOS femmes alternatives ont mené un combat en France pour que l'excision soit, bien qu'on ne puisse établir l'intention de nuire des parents, considérée comme un crime et non comme un délit.

Me Catherine Zviloff, avocate d'Enfance et Partage, s'en explique: C'était une question capitale. Est-ce qu'un fait culturel (une coutume) peut justifier d'un acte contraire à l'ordre public ? L'accepter signifierait l'intégration dans le droit français d'éléments d'une législation étrangère qui lui seraient incompatibles. Il y aurait là une perte d'autorité de l'Etat. Imaginez que l'on acquitte un mari jaloux ayant lapidé sa femme, au prétexte que c'est la tradition dans son

L'avis qu'a rendu, le 30 juin, la commission consultative des droits de l'homme, présidée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch (président également de la LICRA), va dans ce sens: « Nul droit à la différence, nul respect d'une identité culturelle ne saurait légitimer des atteintes à l'intégrité physique de la personne, telle l'excision, qui ont le caractère de traitements criminels. >

Actuellement en France, une dizaine d'affaires d'excisions sont pendantes. Deux d'entre elles devraient être jugées fin 1988 devant les assises de Paris, avec, sur le banc de la défense,

Mª Mamadou Sawadogo, un avocat burkinabé.

Il s'agit det époux Koulibaly, originaires du Mali, qui ont fait exciser leurs six petites filles, âgées de seize mois à huit ans, et d'un autre couple de Maliens, les Traoré, dont la petite fille Bobo, âgée de trois mois, est décédée

Jusqu'à présent, un seul cas est venu devant les assises, à Pontoise, en mai 1988 : un homme et ses deux épouses. tous trois maliens, ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis pour avoir excisé (ou fait exciser, plus probablement) leur petite fille Mantessa, cinq semaines, morte vingt-quatre heures après l'« opération ».

« Pour être efsicace, soutient Me Zviloss, une sanction doit être juste et compréhensible, donc en rapport avec l'état sociologique de l'opinion française et des accusés. » « Aujourd'hui, estime-t-elle, il seralt prématuré et dangereux d'envoyer en prison les auteurs de tels actes car cela ne ferait que les braquer et les condamner à la clandestinité. >

Face à une telle situation, la médicalisation de l'excision, c'est-à-dire sa réalisation en milieu hospitalier, peut paraître un compromis acceptable. Elle évite certes la septicémie, ou d'autres séquelles physiologiques. Mais elle comporte l'inconvénient majeur de cautionner le rite par ailleurs dénoncé. Me Sawadogo y est hostile : « Cela perpétue la tradition plus que cela ne l'aide à disparaître», de même que Me Zviloff: « La médicalisation est une façon commode et confortable de se débarrasser du problème. » Pour le Pr Léon Schwartzenberg, venu témoigner devant la cour d'assises de Pontoise, « la torture, même quand elle est

Pourtant. la médicalisation tente certains pays occidentaux, comme l'Italie où le secrétaire d'Etat à la santé, M™ Elena Marinucci, a confirmé (7) l'existence de dispensaires et d'hôpitaux du système national de santé qui pratiquent la clitoridectomie sur des fillettes africaines. En France, une telle pratique est officiellement impensable. Le code de déontologie médicale sti-

faite proprement, reste une torture ».

### Les mutilations sexuelles féminines

Origine: les mutilations sexuelles féminines apparaissent, selon Bruno Bettelheim, dans les sociétés sans écriture. Les premières traces écrites remontant au lle siècle avant J.-C. et se trouvent sur le 15e papyrus grac du British Museum, selon Michel Erlich (1).

Localisation: l'excision, sous ses diverses formes, est présente dans 26 pays d'Afrique (Mali, Sénégal, Guinée, Burkina-Faso, Djibouti, Bénin, Egypte, Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Mauritanie...) mais sussi au Yémen du Sud et dans le suitanet d'Oman. Sur les autres continents, on ne la retrouve qu'en Malaisie, en Indonésie et ponctuellement en Amazonie péruvienne.

• Population touchée: le chiffre varie entre 75 millions de femmes et fillettes (2) et 85 millions (3). En France, selon l'estimation d'un groupe de travail en 1982 (4), la population concernée serait de 23 000 femmes et enfants, parmi les 112 779 ressortissants des pays concernés.

Trois types d'excision:
Type I, dit Sunna: ablation du capuchon du clitoris; Type II: ablation du clitoris et des petites lèvres;

Type III (dit pharaonique ou infibulation): ablation du clitoris, des petites et des grandes lèvres. Ces dernières sont ensuites suturées. Seul subsiste un petit crifice, pour laisser couler l'urine et les règles (ce type d'excision se pratique surtout au Mali, au Soudan et en Somalie).

· Séquelles: l'excision peut perturber soit la menstrustion, soit l'accouchement, soit la sexuelité. On note en particulier des dysmenorrhées, l'hématocolpos (rétention des règles), des déchirures périnéales, des infections vaginales ou urinaires. Les cas de frigidité ou d'inhibition dans les rapports sexuels sont fréquents.

(1) Michel Erlich, la Femme blessée, L'Harmattan, 1986. (2) Commission des droits de l'homme des Nations unies, rapport du groupe de travail sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, sous la présidence de M= Halima Embarek Warzazi, 1985.

(3) Fran Hosken, les Mutilations sexuelles féminines, Denock-Gonthier, 1983. (4) Ouvrage collectif, les Mutilations du sexe en France, Ed. Tierce, 1984.

PURCONT · 1 \*\*\* Nacion 1988

of 1970miles

ander der

De Grand er Brendig

(8) Awa Thiam - la Parole aux igresses - Denoël, coll. « Médianes », 1978.

# UNE PLANETE MISE A SAC

femmes et des hommes De fait, un des écuels, bute le combat actael bute le combat actad de la majeure partie du travail de la réalisée par des l'emans de l'emans, infurnière, missaire le commet de la possèdent une clé excende le la la la companie de la possèclent une clé exemplé à blème : ce sont eux qui parel à ter ou non d'épouser les fauts excisées, de même que re nate décident de faire excise leur de la comme de la comm

Lorsque des gouvernant à parvenue, bien souven, i said refour circain intellectuele pai refour circain (9), me per déplarait que « l'on tens de me cette pratique souven per de des campagnes d'informant conçues. Une nouvelle tens de rassi être amorcée dans la me de méthodes adéquates a mani-

enceme religion ne préconise

d Militari ves

things

que des excisions symboliques consiste à faire saigner light chiteria, tout en préservan in énies accompagnant ce me h 1985, il diffucion de ce santa également pratiqué à Dibas ; assurée grâce à des confesses

Cette expérience dont le page enouve limitée ne doit pas auto poursuite du travail d'enfinire prise de conscience sur le ce dangereux et mutilant de le com-

En France, se travail pen et Cams les centres de protecting ment et infantile mais ansi le dunies où les échanges ton é Africains et français permensit rer sa regression de l'excisu en Parties des génerations suivant

En Afrique, les campage mation n'ont su secon mi d'effets. - Le combat se set Mi Sawadaga, entre les mons seurs d'un ensemble coles valeura, et les modernes, unb reitiques une de ces valeurs.

Des municaant, suggère fin te. .... - rous pourriou t: dans les maternités, des enns tarakule, barabara et aunak Nersagniaires sur les diffeet Glemes poses par l'excision.

. Blessure symbolique. L'expression de Bruno Beteben! Siessure tout aussi bien felt, que, psychologique, l'examaid combuttue activement la mit es justice n'est pas nécessime bonne william regrette Mi See Qui Burtan profésé d'autre mit rear exemple la suppresse est des allocalities familiales.

· Pendant que nous efficient evidences, expuque Mi Sanique dees pour nous sur la some continuent de marche ne let ceres Mais l'organies pas e'es: pas rius comprehendit CHE Que ie mystere m les part Quanti l'ignorance - ipass Cers. de l'annionne de la comme es: whe valeur sociale, alories de temps est nécessure par le mer les merichies Mas M be he que que que que e 18 Law 20 Hours on - On safe 18 ies femmes gincales munt. cules les scarifications que jaieni ak vilage.

(1) Henr Mendra - Sharek Will a Summer Culture Party 1975 \$21 Bruse Beneltum - 16 P (3) Michel Erlich - Li formits (4) Marie Bonnoure - New 1864 North Bonnoure - Revise Françoise & [ 14 minus 1 175 | 1982

(8) Bernelle Greekt - petha & line de Fran Haisam - In Mailleine Generale - Denvel Gentlem 188 The real residence of the second of the seco person is any mailtaine in some of a property of the second of the secon (7) Jean-Pierre Cier - Burk & Julie - La March & Ju

adgreens — Denkloud, Misself,

(9) Carrefour divinite being

material divinite list par

so 674 du 15 mars 1946 [194]

material succession (194) and (194)

material succession (194) and (194)

Edmond Kaiser, feedaling is (11) Ranie Sagari raine

Soudain, un jour de septembre, M. Bush, candidat à la présidence des États-Unis, découvrit que l'environnement pouvait être un thème de campagne. Ce fut un des temps forts, puisque spectaculaire, de sa quête de suffrages : il se fit photographier dans le port de Boston, dont il dénonça les nuisances. Respons ble : M. Dukakis, qui a négligé son propre fief. Or, M. Bush a, pendant huit ans, approuvé la politique la plus rétrograde que la Maison Blanche ait jamais menée dans ce domaine.

Le « coup » de Boston ne doit pas faire illusion : si la rapide destruction de la planète est en marche, la révolution culturelle qu'impliquerait un renversement de situation n'est en rien déclenchée — car il s'agirait bien d'une véritable mutation, ainsi que l'expriment cidessous René Dumont, Giorgio Ruffolo et les signataires de l'« appel de Vézelay ». Comment baptiser autrement la remise en cause d'un type de développement qui alimente l'idéologie dominante de l'époque?

Les avertissements comme les études n'ont pourtant pas manqué depuis deux décennies, mais la foi est telle en la vertu de l'accumulation et tellement puissants sont les intérêts en jeu qu'il faut une accélération des catastrophes pour que le drame commence à entrer dans le champ du débat démocratique. Un exemple : l'Australie, un continent. Un inépuisable grenier capable, sous-peuplé qu'il est, de nourrir nom-bre d'autres pays. Du moins le disait-on. Erreur majeure : l'Australie commence à ouvrir les yeux : elle



est dévastée, ses terres sont dégradées, s'épuisent et, dans certaines régions, ne pourront plus rien produire dans quatre-ringts ans. C'est-à-dire demain (1).

Aucun recoin du globe n'est désormais épargné par cette mise à sac faustienne. Et cependant, parce qu'il « faut » être « moderne », et que ce qui tient lieu de raison étrangle de ses sarcasmes qui refuse l'idolâtrie de l'époque, de sinistres lendemains s'élaborent pour les générations à venir. Pis encore : les systèmes d'enseignement coulent les esprits dans le moule où la science, qualifiée d'objective, est mise au service d'un économisme sans frein.

Parole de riche, alors que la faim, la malnutrition, l'ignorance continuent de blesser une bonne part de l'humanité? L'argument porterait si le type de développement dominant n'était, justement, celui-là même qui est en train d'interdire à tous les peuples en détresse l'espoir de sortir de leur inhumaine condition.

L'année 1989 sera l'occasion, en France et ailleurs, de mille discours sur les droits de l'homme. Peut-être est-il encore temps d'inscrire au programme me réflexion sur le premier de ses devoirs : celui d'aménager une planète qui ne ressemble pas à un grand cimetière sous la Lune.

(1) Lire à ce sujet « The Wasting of a Continent », Far Eastern Eco-ic Review (Hongkong), 22 septembre 1988.

# La survie de l'humanité en grand péril

« Nous emprentous un capital écologique esc: générations à venir en sachant pertient que nous ne pourrons jamais le embourser. Ils auront beau nous naudire d'avoir été si dépensiers, ils ne pourront jamais récupérer ce que nous leur devons. Nous agissons de la sorte perce que nous n'avons pas de comptes à rendre: lez générations futures ne votent pas, elles n'ont aucun pouvoir politique

(Notre avenir à tous, 1988.)

Par DUMONT N 1970, les Nations unica, sante, du gaspillage rares non renouvelables, de l'explosion démographique et de l'avancée des déserts, avaient commandé une étude qui fut coordonnée par les très regrettés Barbara Ward et René Dubos. Ce premier avertissement avait abouti à la création du Programme des Nations unies pour l'environnement, qui siège à Nairobi. En 1983, l'Assemblée générale des Nations unies confia à Mª Gro Hariem Brundtland (premier ministre travailliste de Norvège) et à M. Mansour Khalid, du Soudan, la direction d'une seconde étude qui allait être menée par la Commission mon-

L'APPEL DE VÉZELAY

l'aventure humaine (2) ».

«Pour des états généraux de la planète»

E groupe de Vézelay (1) a pour vocation de mener une réflexion collective

sur les problèmes essentiels de notre temps. En 1987-1988, il a pris pour thirms les risques technologiques majeurs.

A l'aide de rapports établis per des experts, d'avis recueillis auprès de

Constatant qu'il est essentiel d'agir à l'échelle du globe pour reprendre les

commandes du progrès, il propose que, « deux siècles après la déclaration des droits de l'homme, des états généraux de la planète » réunissant l'ensemble des forces vives, affirment de façon solennelle les droits de l'humanité.

» Cas états généraux seront l'occasion d'une réflexion collective — source de

d'assurer à tous les hommes et aux générations à venir les conditions d'une

entre les pays les plus inclustrislisés et les autres. Par la prise en compte liguée

de ces trois enjeux pourront être tracées de nouvelles perspectives pour

(1) En sont membres: M= Calliope Beaud, coordinatrice des Journées, et M. Michel Beaud, économiste; MM. Pierre Calame, président de la Fondation pour le progrès de l'homme, qui soutient les Journées de Vézelay; Casamayor, juriste; Venant Canchy, président de la Pédération internationale des sociétés de philosophie; Maurice Coundey, ancien président du conseil des écoles polytechniques fédérales, Seime; Juseph Ki Zerbo, historien africain, et René Loubert, dirigeant d'un groupe industriel.

(2) Parmi les signataires de cet appel : MM. René Dumoss, Thierry Gaudia, Stéphane-Hessel, Albert Jacquard, Jean-Marc Lévy-Leblond, Michel Morineau, Edgard Pisani, Alain Ruellea, Marcel Boitenz, René Lenoir, Edgar Morin (France), Samir Amin (Egypte), Mohamed Ali Abrougui (Tunisie), Djibo Lalti Ka (Séotgal), Jacques Chonchol (Chili), Tarcicio M. Padilha (Bréell), Ru Xin (Chine), Rajni Kothari (Inde).

Déclaration et appel disposibles à : Journées de Vézelay, rue Bonnette, \$9450 Vézelay.

existence digne et harmonieuse, et sur l'établissement de relations équitable

e impulsions - sur les solutions les plus efficaces pour seuver les

personnes qualifiées et des conclusions des Journées de Vézelay de fin mars

1988, il a formulé un constat, assorti d'une déclaration sur la gravité et l'ampieur

din problèmes de l'environnement. Avec des dizaines d'autres personnali

équilibres vitaux de la planète, sur les formes de dévaloppement susce

aussi lancé un appel « pour des états généraux de la planète ».

diale sur l'environnement et le développement. Formée de dix-neuf autres commissaires (six venant des pays occidentaux riches, trois des pays de l'Est et douze des pays dits « en voie de développement », dont la Chine), cette commission a, pendant trois années. sollicité les avis de milliers d'instituts, d'organisations et de particuliers représentant la majorité de la commanauté scientifique mondiale, des économistes, des juristes et même des « politiques », mais tous indépendants de leurs gouvernements. Elle a présenté, en vue de les faire discuter, ses premières conclusions dans de nombreuses audiences publiques (public hearings) réalisées en Indonésie, au Zimbabwe, au Kenya, au Brésil, en URSS, en Allemagne fédérale, an Japon, en Norvège et au ces milliers de chercheurs et de politiques sont arrivés à un accord sur une conclusion dramatique, en sachant bien qu'ils mettent ainsi en cause toute notre civilization, jusqu'ici fondée sur le mythe d'une croissance économique ne tenant sucun compte de l'environnement, base de sa continuité. Le rapport de cette commission, publié en anglais en avril 1987 sous le titre Our Common Future (1), a cu un grand retentissement en Amérique du Nord, mais est resté à peu près ignoré en Europe conti-

nentale et notamment en France. Ce sont des éditeurs québécois qui vien-nent enfin de le publier en français sous le titre Notre avenir à tous (2). La France, qui avait été trop peu impliquée dans cette commission - on se demande pourquoi, — se serait honorée en faisant peraître cette traduction. Une fois de plus, elle a manqué le

La situation est bien autrement dramatique qu'en 1970. Aux menaces déjà reconnues de poliutions multiples, de pluies acides et d'épuisement des ressources rares non renouvelables, s'ajoutent deux altérations mondiales qui mettent en jeu, dans un délai limité, l'existence même de l'humanité. L'ozone de haute altitude nous protège des rayons ultra-violets capables, si on les laisse tous passer, de provoquer des cancers généralisés et même de menacer toute forme de vie. Or voici que cette couche protectrice diminue dangereusement. A Montréal, en septembre 1987, on s'est mis d'accord pour réduire la production des gaz qui la menacent, comme le chloroflumocurbone de nos aérosols. On parle donc de réduire, alors qu'il faudrait vite supprimer ces dangers, même si des intérêts économiques sont en cause, car nos vies, ciles, sont en jeu.

Par ailleurs, la teneur en gaz carbonique (CO2) de l'atmosphère n'avait guère varié jusqu'à la révolution industrielle. Avec le déboisement généralisé et, surtout, un usage sans cesse accéléré des combustibles fossiles (charbon, lignite et, plus encore, dérivés du pétrole), on a constaté une élévation de plus en plus rapide de cette teneur. Or ce CO2 accru, allié à d'autres gaz, comme le méthane, provoque un effet de serre : les rayons du soleil le traversent, mais pas les rayons réfléchis par la terre. Le résultat est un réchauffement global de l'atmosphère, qui a déjà commencé aux environs de 1970. Sur les six années les plus chaudes (en moyenne mondiale) observées depuis qu'on mesure les températures, quatre se situant entre 1980 et 1987: La séchoresse se généralise, de l'ensemble de l'Afrique à l'Inde et à l'ouest des Etats-Unis et du Canada. La disparition des forêts éthiopiennes compromet la vie de l'Egypte en réduisant le débit du Nil (3). Et tous les fleuves du monde, du Niger au Mississippi, du Gange au fleuve Jaune, voient leur débit dimimer dangerensement...

### Accaparement et gaspillage

SI les tendances actuelles se prolon-O gent, si nous n'arrivons pas à réduire rapidement nou gaspillages d'énergie, nous savons maintenant en toute certitude que la température sans cesse accrue va perturber tous nos climats, donc toute l'agriculture; tandis que les pluies acides menaceront de plus en plus nos écosystèmes aquatiques et forestiers. Le réchauffe

consécutif des masses d'eau de mer va les gonfler; en y ajoutant la fonte des glaces polaires, cela élèvera le niveau des océans, menacant toutes les installations portuaires du monde, toutes les basses vallées et toutes les zones côtières, où vit le tiers de la population

Le trop rapide recul des forêts tropicales (11 millions d'hectares en moins par an) va faire disparaître des containes de milliers d'espèces végétales et animales dont on pourrait tirer grand. parti; tout en accentuant les sécheresses et les inondations. De son côté. l'explosion démographique, généralisée dans le tiers-monde, plus accentuée en Afrique, accélère ce recul des forêts, tout comme elle contribue à détruire des pâturages et à dégrader des sols : on compte déià 6 millions d'hectares de déserts en plus chaque année dans le monde; et le rythme risque fort de

Si les péologues estiment que la «civilisation des dinosaures» a dominé notre planète pendant cent soixante-dix millions d'armées, il devient de plus en plus improbable que la civilisation de l'homo sapiens paisse se prolonger audelà de quelques siècles, sinon de quelques millénaires. La seule chance d'une

survie plus prolongée exige impérieusement le rejet intégral de notre civilisation de gaspillage; donc du libéralisme économique, sur lequel elle se fonde et par lequel elle se justifie.

Le coût d'extraction d'un baril de pétrole en Arabie saoudite, après 1920, était des plus modestes, parfols de quelques cents. Et ce fut une base primordiale de la fixation du prix du carburant, la définition de son «prix de revient». Ce qui a incité à un invraisemblable gaspillage d'une ressource fossile non renouvelable et finalement aussi rare que le diamant, si on se place à l'échelle mondiale et à l'échelle historique de nos besoins, et de ceux de tous nos descendants. Les pays riches ont accaparé ce pactole, et le système économique qu'ils ont réussi à imposer sur potre « petite planète » leur permet de

(Lire la suite page 12.)

Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, 1987.

(2) Notre avenir à sous, Con diale sur l'environnement et le développement, éditions du Fleuve et Les Publications du Qué-bec, Montréal, 1988.

(3) Voir Habib Ayob, «Quand beissont les eaux du Nil», le Monde diplomatique, soût 1988.

nº 60 octobre

### immigrés L'AVENIR ENSEMBLE

Notre dossier du mois : L'immigration est irréversible. Comment préparer au mieux notre avenir commun (emploi, chômage, protection sociale, délinquance, Europe, ...) ?

Et aussi : le bilan Reagan — le krach boursier, 1 an après .— La crise est-elle finie ?

ALTERNATIVES ECONOMIQUES 12 RUE DU CHAIGNOT 21000 DIJON . Tél : 80 30 97 76 SPECIMEN GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

# La survie de l'humanité en grand péril

(Suite de la page 11.)

Ce gaspillage n'est possible, nous le rappelions dès 1973 (4), que parce que les pays panvres n'ont pas les <moyens > d'en utiliser autant, en proportion de leur population : ils ne peuvent même pas en disposer pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires. Comme il n'est pas généralisable à l'échelle mondiale, notre american way of life est donc profondément immoral. Et pour ceux qui refusent d'inchre la morale dans l'économie, disons qu'ils pous conduisent à la mort.

Certes, les automobiles ne dépensent, en carburants, que 20% de l'énergie consommée dans les pays industria-lisés. Mais les préfaciers canadiens de l'édition française de Notre avenir à tous soulignent à juste titre que ce calcui ne tient compte que des carburants versés dans les réservoirs des véhicules. Si l'on y ajoute l'énergie consommée dans la fabrication et l'entretien des véhicules (minerais, fonderies, assemblage et distribution des pièces, etc.); si l'on tient compte, aussi, de l'énergie dépensée pour créer et entretenir tout le réseau des transports automobiles et, également, du fait que l'automobile a encouragé la dispersion urbaine de faible intensité, etc., alors on peut estimer que l'automobile, et surtout la voiture particulière, est responsable de la moitié de la consommation énergétique d'Amérique du Nord et des pays riches d'Europe. Luc Gagnon et Harvey Mead, préfaciers de l'édition française, concluent donc : « Dans les pays occidentaux, il n'existe pas de scénario de basse consommation d'énergie sans réduction de l'utilisation de l'automobile privée. - Je préciserais, pour ma part, réduction massive et rapide comme condition de notre survie. Il faudrait d'abord que nos politiques nous disent quelle priorité ils accordent à cette survie à long terme, que nous n'avons pas réussi, depuis 1974, à introduire dans les préoccupations électo-

### Le libéralisme. voilà l'ennemi

B IEN d'autres gaspillages caractéri-sent notre civilisation, comme nos multiples produits d'utilité douteuse et de nocivité certains, nos gadgets, nos suremballages, nos gazons à coupe motorisée, etc. Tout cela aboutit à des montagnes d'ordures, plus ou moins toxiques, qu'il va nous failoir vite trier et recycler, à défaut de pouvoir les déverser, comme certains ont récemment essavé de le faire, dans les pays les plus panyres qui ont espéré desserrer ainsi le carcan de leurs dettes (5).

Les tenants du libéralisme prétendent généralement, aujourd'hui encore, et contre toute évidence, ignorer tout ce qui concerne l'environnement et les menaces que comporte sa dégradation. En 1700, le pays le plus prospère de la planète n'était que deux fois plus riche que le pays le plus pauvre. L'économie libérale a, depuis, permis et favorisé la croissance monstrucuse des inégalités. C'est par le « pillage du tiers-monde » que nous avons pu accroître à un nivers désormais intolérable tous son gaspillages : et voici qu'ils menacent l'humanité tout entière. Compter sur

T si la crise, c'était aussi, surtout cels : l'irréversible mise à sac

La légende nous assure que l'herbe ne repoussait pas après le passage des chevaux d'Attila. Du moins avaient-ils de l'herbe à fouler.

Cette destruction, consubstantielle à l'époque, est un phénomène

universel que na cesse de décrire, et parfois de juger, la presse mon-

diale. Le tour du monde des incendies, des pollutions, des contamina-

tions toxiques, des émanations cancérigènes ignore frontières et

régimes - quelques coups de sonde dans les journaux étrangers le

monde entier subissent le terrifiant assaut » des chimies et détritus en

tous genres (Newsweek, 1" août). Vingt milliards de tonnes de rebuts

pourrissent les mers. Pour remédier à la situation, il faudra notamment

réexaminer l'usage des engrais, d'où « probablement des modifica-tions importantes dans la manière de pratiquer l'agriculture » et des solutions ne seront éventuellement appliquées que « si la pression

La Méditerranée est une des mers les plus polluées du monde, avec

sa « sœur » l'Adriatique. Urgence à Venise : le ministre italien de l'environnement annonce qu'« avec 3 200 milliards de lires nous sau-

verons Venise et sa lagune ». La Toscane « bouge ». à l'approche du

Karin-B, ca bateau errant revenu du Nigéria avec sa cargaison mortelle

(La Repubblica, 13 septembre). Quant à la mer d'Aral, en Asie centrale

soviétique, elle... disparaît (Les Nouvelles de Moscou, 4 septembre).

Son niveau a baissé de 11 mètres, « la mer s'est éloignée des côtes de

15 et, par endroits, de 66 kilomètres ». D'ici à l'an 2000, ne restera

qu' « une petite mare de saumure qui disparaîtra à son tour vers l'en 2010 ». La cause ? « Un gaspillage irréfléchi et non rationnel de l'eau. » Pourquoi ? Pour pratiquer en Ouzbekistan la monoculture du

coton. Timour Poulatov, écrivain ouzbek, estime que, si des mesures

ne sont pas prises d'urgence, il faudra bientôt déplacer les Karapaj-

populaire peut influencer les décisions politiques ».

Titre de couverture : « N'approchez pas de l'eau. » « Les côtes du

d'une planète et de son espace, et qui a nom développement ?

La légende nous assure que l'herbe ne repoussait pas agrès le

l'« infaillibilité » des mécanismes économiques du marché ou sur la générosité et les bons sentiments des riches et des puissants pour résoudre ces graves problèmes, voilà bien ce qui a conduit là où nous sommes : « An bord de l'Apocalypse », comme le titrait le Devoir de Montréal en rendant compte de la réunion de Toronto de la fin juin. Pas celle des chefs d'Etat, mais celle. bien plus importante pour l'avenir de la planète, qui, une semaine plus tard, dis-curait de ce rapport Brundtland et des menaces climatiques mondiales.

Réduire la consommation des combustibles fossiles est donc devenu un impératif de survie. Le meilleur moyen d'y arriver est d'en augmenter, progressivement certes, mais rapidement et très fortement, le prix. Ce qui, combiné à des vignettes aux tarifs vite prohibitifs, obligera à renoncer aux voitures d'orgueil, puissantes et mortelles ; puis finalement, à toutes les voitures particulières. Les courses d'autos, les rallyes du type Paris-Dakar devront bientôt

mmanté scientifique mondiale. De ce fait, les voici disqualifiés en tant

D'autres disqualifications s'imposent, comme ceux des «écologistes» qui disent croire à l'astrologie ou diffusent des thèses antiscientifiques sur l'influence des astres et la prétendue science de l'invisible », celle des disciples du charlatan Steiner, N'oublious pes, enfin, que la dégradation de l'environnement est au moins aussi marquée dans les pays de l'Est, des démocraties populaires de l'URSS et à la Chine. Le prétendu socialisme (en réalité étatisme dogmatique) qui y règne n'a pas apporté, jusqu'ici du moins, des solu-tions valables.

Avec l'explosion du gaspillage, dit «productiviste», des pays développés, la seconde menace sur l'avenir de l'humanité est l'explosion démographique du tiers-monde. Rostow leur disait en 1961: «Sulvez notre modèle de politique économique, et vous arrive-

tation) est obligé de développer ses cultures d'exportation aux dépens de ses cultures vivrières, donc de la murition et de la santé de la majorité de la population. Il brade à trop bas prix son patrimoine de richesses minérales et pétrolières. Il démolit les forêts d'Amérique du Sud pour en faire de manviande de beraf à destination de l'Amérique du Nord, qui es dispose déjà en surabondance, avec sa propre production. Avec l'automobile, c'est la religion du bifteck, la protéine de koin le plus coûteuse, qu'il faut mettre en

La survie prolongée de l'humanité numence par la réduction des inégalités: il fant payer correctement toutes les reasources rares et non renouvelables de la planète, pour en diminuer le gaspillage. Et par la réduction massive des dettes du tiers-monde -- et même leur suppression, pour les plus pauvres.

Chacun s'accorde à redouter l'altiver nucléaire», et le président ment, les innovations technologiques. l'immense effort de recyclage, exigent un gigantesque effort d'investissement totalement repensé, et d'abord de recherche. Or une proportion excessive de chercheurs - entre le tiers et la moitié - sont obligés de se consacrer, directement on indirectement, aux recherches militaires. Les dépenses d'armements out aussi contribué à l'endettement du tiers-monde. La sécurité de l'humanité, de nos pays, ne neut plus être assurée, se peut plus être recherchée, par un accroissement exorbitant des dépenses consacrées, par exemple, à ce qu'on appelle la «guerre des étoiles». Seule la protection de sécurité, celle de la vie.



OUS ous problèmes ne peuvent I plus être vraiment résolus qu'à l'échelle mondiale. Comme ils ont d'énormes répercussions économiques, et politiques, ils ne peuvent plus être abordés efficacement en l'absence d'une autorité politique et économique établie à l'échelle de notre planète. Nous sommes passés de la famille au clan, puis aux duchés, aux nations, sux empires ; et nous voici déjà en présence d'une Communauté, et finalement de deux blocs : l'Est et l'Ouest. Il nous faut franchir une «nouvelle frontière» per la réalisation, étape per étape, per dislogues, erreurs et rectifications. d'une forme d'autorité mondiale ayant les moyens d'imposer les politiques et les économies désormais indispensables à la survie prolongée de l'humanité. Nous lui fixerious cette tâche comme son objectif absolument prioritaire. Thche éminemment complexe et diffi-

cile, mais l'enjeu en vant la peine. L'humanité tout entière se trouve, pour la première fois de son histoire, en présence d'une série de décisions qui commande tout son avenir. Il ne s'agit plus de choisir entre Moscou et Washington, ni même entre le Nord et le Sud. Le problème est en quelque sorte plus simple, il se situe entre la vie et la mort, pour nos descendants, Mais le choix de la vie entraînera, pour les privilégiés abusifs que nous sommes, une série de contraintes : il nous faut renoncer à tous les gaspillages qui ne satisfont guère que notre orgueil. Il nous faut rebâtir une société où la solidarité respectera la dignité de l'autre et de nos descendants, pes seulement en paroles mais économiquement, politiquement et écologiquement (8).



(4) René Dumont, l'Utopie ou la mort, ditions du Seuil, Parie, 1973.

(5) Voir Anne Maesschalk et Gérard de

(7) Claude Juliea, «Le prix des armes», le londe diplomatique, juillet 1988. (8) René Dumost (avec la collaboration ries Paquet) fait paraître aux éditions da Senil, à la mi-octobre 1988, un livre qui



LA CÔTE BRETONNE EN MARS 1980 est excesses per la fulla la

être interdits. Ce qui nous amènera à développer tous les transports en commun de la convivialié, puis à repenser notre urbanisme; et finalement toute notre civilisation. Cette élévation des prix rendra « rentables » toutes les mesures d'économie d'énergie, comme des maisons mieux isolées, et toutes les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire (la plus abondante), celle du vent, des petites chutes d'eau, des marées, etc.

Quand les nouveaux prophètes du libéralisme, comme M. Guy Sorman, ignorent tout de l'environnement mais prétendent résoudre tous les problèmes économiques par le «moins d'Etat», et même proclament très haut, sans essayer de la prouver, la « défaite de Malthus », ils sont désormais ridiculisés par ce rapport sur l'environnement et le développement - approuvé, rappelons-le, par l'ensemble de la comBrown (6), c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un continent entier, l'Afrique, voit son niveau de vie diminuer depuis quinze ans, en temps de paix mondiale. Aucun espoir donc de réduire assez vite la natalité, comme nous l'avons fait, par le relèvement du niveau de vie - et « le lit de la misère est sécond », disait Josué de Castro. Un espoir subsiste cependant : le Sri-Lanka et le Kérala, en Inde, out fortement réduit leur natalité en généralisant l'éducation des fillettes, rurales

Mais les «prêts d'ajustement struc-turel» du Fonds monétaire international exigent la réduction des dépenses publiques, et le Fonds des Nations umes pour l'enfance (UNICEF) a montré que cela touche aussi les budgets d'éducation et de sauté. Le tiersmonde endetté (il l'est aussi par le mécanisme du sous-paiement de ses denrées agricoles et minérales d'exporReagan a di finir par rechercher un accord avec ce qu'il appelait l'empire du mai. Claude Julien rappelait récemment (7) que Moscou et Washington disposent de 26 000 fois la puissance de tous les explosifs utilisés pendant la seconde guerre mondiale. Ces deux superpuissances voient leurs économies toutes deux menacées par l'excès délirant de leurs dépenses militaires: le moment est propies pour les ramener à

Si nous mettons en face toutes les dépenses que vont exiger les nouvelles formes d'un développement «susceptible de se prolonger sur une longue période et sans dégats» (sustainable development), on voit qu'il ne pourra être réalisé, être financé, sans une réduction massive et rapide de toutes les dépenses d'armements. L'économie «viable à long terme», les nouvelles énergies, la protection de l'environne-

Selys, «Le crì d'alarme des pays-poubelles», la Monde diplomatique, août 1988. (6) Du Worldwatch Institute, Washington.

développe ces idées, avec plus d'accent sur le tiers-monde, sous le titre Un monde intoléra-ble, le libéralisme en question, (288 pages,

### Dans la presse étrangère

### Boomerang

La Chine n'est pas épargnée, ni les « nouveaux pays industrialisés ». A Talwan, le gouvernement commence à enregistrer les violentes récri-minations de mouvements populaires excédés per une effarante pollution : « Talwan est probablement un des pays les plus polités du monde » (Far Eastern Economic Review, 25 février). Débat de fond : « La gouvernement (...) déclare que la protection de l'anvironnement est un lutte ; on ne pourra se l'offrir que lorsque Taiwan aura attaint un niveau de développement tel qu'il pourra mener à bien le contrôle coûteux de la pollution et des opérations de nettoyage.... » Comme la Japon voisin, où Mine Shigeru lahimoto, responsable de la « division pollution » du parti libéral démocratique (au pouvoir), écrit curieusement : « Bien que la prospérité économique soit en un sens incompatible avec la protection de la nature, notre première tâche doit consist à ceuvrer durement afin d'hermoniser l'une et l'autre » (Liberal Star, 10 soût). Autre cause du sinistre : la destruction des forêts. Ne faut-il pas toujours plus de bois ? Amazonie, Philippines, Indonésie... Dans ce demier pays, l'île de Kalimantan (Bornéo) est mise en coupe régiée. Des dizaines de millions d'hectares (53 millions, salon les officiels, beaucoup plus seion la Benque mondiale) unt été concédés (International Herald Tribune, 5 septembre). Il faut répondre aux besoins des pays industrialisés et alimenter le budget national. Politique à courte yue : la catastrophe est pour demain si...

Loin des les «exotiques», le Yellowstone a brûlé. Une des gloires de l'Amérique « naturelle ». Victime notemment de la négligence absolue du système Resgan qui a, libéralisme budgétaire oblige, treité l'environnement avec le plus grand mépris. Un parc, fût-il immense, no vit que s'il est agrandi, protégé, « environné ». Or — priorité au développement - ce ne sont, autour des réserves de faunes et de flore, que constructions spéculatives, extractions de minerais (US News and World Report, 29 août - 5 septembre ; Newsweek, 29 soût). Quant au débat sur l'ozone et la pollution de l'air, il ne fait que commencer et le pourrissement est tel qu'il est conseillé aux Américains voulant faire un peu de sport de «nager en piscine fermée ou de s'entraîner aux un velo fixe » plutôt que de courir à l'extérieur.

D'où, aussi, la relance des discussions sur le nucléaire : puisque l'usage d'énergie fossile est très polluant, mieux vaut faire confis int des « experts », à l'atome, qui ne peut de toute façon, même si l'on « oublie » Tchernobyi (ce n'est pas le cas de la presse soviétique I). remplacer toutes les autres sources. D'où une réflexion sur le type même de développement qui est le nôtre, que proposent notamment les Vens suédois (Financial Times, 6 septembre). Ils ne nient pas que leur programme aurait des répercussions sur certaines industries nationales, notamment l'automobile, mais que choisir : l'« économie», ou «ce qui est bon à long terme pour notre survie » ? «Les jeunes comprennent qu'ils auront à payer le prix de notre style de vie d'aujourd'hui », dit un Vert suédois.

C'est pour les générations de demain que, cet été, le vieux dirigeent ste Cesar Chavez, le défenseur de toujours des travailleurs de la terre en California, a jeuné pendant un mois (The Economist, 20 août). Ce fut « peut-être son dernier combat ». It s'insurge contre l'usage de cinq pesticides qui, selon lui, intoxiquent les ouvriers des vignobles et les consommateurs de raisin. Mais le syndicat a été affaibli per l'arrivée massive d'immigrants et la mécanisation, et l'adminis tration républicaine de l'Etat a tout fait pour le casser. Intérêts pointques, intérêts économiques, environnement, mouvements populei Tout se tient. En attendant une issue, qui ne peut qu'être que suprenetionale, ce qu'il est convenu d'appeler le développement frappe fort — un boomerang è l'échelle planétaire.

JACQUES DECORMOY.



paks, une population locale.

la Repubblica

Liberal Star

of WOSCON is womens





- 18 TP-28 e ngasi kasan 🛊 🌉 osrek 🐞 10 10 mm 🐠

The second second Harry Committee of the Committee The state of the section. THE BEST OF LAN Harris (ME) V Party S. Comme The state of the second A TOTAL STREET The Street of the section

The Land Property and Land

The second of th

A STATE OF THE SECOND

grandissant A Section School Section 1 A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

THE REAL PROPERTY. The same of the sa M. MONEYAND.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The same of the same and the same of the s

The state of the s Section 1 and 1 and 1 Pr 010 (

ment, les unnovations behaviors effort de respetable.
un gigantesque effort de respetable.
totalement repensé, a d'alte de chercheurs - entre le internation de chercheu de chercheurs - entre le installation directement ou indirectement ou indirectement ou indirectement ou indirectement ou indirectement out assistant les conferences de l'humanité de de l' rité de l'humanité, de ne present de l'humanité, de ne present de l'humanité, de ne present de dépende de dépende de dépende de dépende des étoiles. Seule la produit des étoiles. Seule la produit des étoiles, celle de la vie.

Tous ces problème à le l'échelle mondiale. Come à l'échelle mondiale come à d'énormes répercusions tous d'énormes ils ne l'acceptant de le l'échelle d'énormes répercusions tous l'échelle d'énormes répercusions tous l'échelle d'énormes répercusions tous l'échelle de et politiques, ils ne permi la abordés efficacement es la d'une autorité politique et tout établie à l'échelle de sont et la commande de la c Nous sommes passés de la fel-cian, puis aux duchés, au mis-empires ; et nous voici dépage d'une Communanté a faire deux blocs : l'Est a l'Osa l faut franchir une -nowele fee par la realisation, étape par in. d'alogues, erreurs et recine d'une forme d'autorité montes les movens d'imposer les paises économies désormais infine à 12 survie prolongée de l'acceptant Nous its fixerions cette ticke son objectif absolument Tache eminemment completed cale, mais l'enjeu en vant à per

L'aumanité tout entien en pour la première fois de ma paroles mais économiqu quement et écologiquenci (il

147 Rene Damont, l'Ungle au l' dicason da Send, Paris, 1971. Se is. - Le on d'abanne des paries le 14 maile diplomatique, sels 198.

M: mile il: piomatique, pelle 1981. (I) René Damont (sve la mis-Charles Paquet) fait parales si déveluçõe ces réées, avec par femilia. de, le liberalisme en questin [8]

A problème mode autorité montia

présence d'une série de dés commande tout son avenu. I sa plus de choisir estre Man Washington, ni méme some kile Sud. Le problème et un werte plus simple, il se sine et la mort, pour nos descendele chaix de la vie entrahen s privilégiés abusifs que non e une sérse de contraintes : [ m] renoncer à was les gaspillant satisficat guere que notre opt pous faut rebâtir une tocitédis damié respectera la digaiédelm de sus descendants, pas soles.

154 Vous Anne Massichalt & Gr 5. Du Warldwalch Inning, 1865 Claude Juice, . Le praction

ric app de 400M. Autour des réserves de faunts et di la E ADECLESIONES, SALVECTORES DE MENERES (LIS NICES

de relience the discussions sur le nucléais par

with a, & Parporte, cus no part de toute fact als

# han author sources. D'où une réflexion at big

the and tries polituary, meux vent faire or

table see n'est pas le cas de la presse soille

week Que est le nôme, que proposent men

THE CONTROL OF CONTROLS INCOMES

to de designation de la company de la compan

Turnet, 5 septembre), ils ne nist

tont à sayer le prix de note sife à l

titions die Carrieri que, cet été, le verifié

Missing de ressin. Mais le syndral s'alle

JACQUES DECOMA

Mark server connections, mouvement population and si-

State was above. Que no pour qu'en qu'en

\* Change in charmen que, cet etc. et l'annuel. In charmen de toujours des translate. A justime pendant un moss (The State)

tolica das seion las monografit is di

Parameters son dermer combet 1 is self-

ue of ameringrance of in micensori THE FERRY & TOUR FAIT DOUR IS CASSASS TOTAL

weens of appealar in developp

the man que chossi : [ secons

TE BOOK - E SECRITORS : Nowsweek, 29 soil (s at in polution de l'au, il ne fan que conte ME hat Qu'd set cordenile sur Américans vois The standar on Discuss formés ou de s'amés s'é

que de courr à l'exténeur.

the way that the contract

GIORGIO RUFFOLO . ONSCIENTS, oui, mais nniers d'une longue tradition mentale, nous avons peut-être du mai à nous rendre compte que le monde est vraiment devenu un, même si cent cinquante Etats s'attendent à rivaliser et à se méfier les uns des autres, même si deux superpuissances continuent à soupeser leurs respectives capacités militaires d'attaque et de défense. Ce monde devenu un, mais pas uni, est cependant unifié par mille

facteurs et liens qui, chaque jour,

enchaînent un peu plus pays, peuples et

MISE A SAC

gouvernements. Aujourd'hui, l'arme terrible et absolue qui menace de tout détruire en quelques secondes sème l'angoisse d'un bout à l'autre de ce monde. Nous ne pensions pas qu'informatique, électronique et satellites auraient pu transformer la planète en village. A ce monde encore formé de membres éparpillés mais à la physiologic homogène, il manque un centre nerveux unique, un gouvernement mondial dont le besoin croît de façon impérieuse dans les faits et dans les esprits, tant les périls s'accumulent. L'un des plus redoutables et globaux est colui qui pèse sur l'environ-

Pour certains - parmi lesquels les philosophes, mais aussi des sevants, l n'y aurait rien à faire. La dégradation de l'environnement correspondrait à une loi physique implacable : chaque processus dynamique, dans cet univers isolé et fini, dissipe de l'énergie; nous sommes destinés à l'entrople, D'autres, en revanche - et c'est la conviction des signataires de l'appel de Vézelay (voir l'encadré page 11), - estiment qu'il est possible de réagir, de choisir les bonnes technologies qui assureront la survie de l'humanité en préservant l'écosphère, la biosphère et les ressources naturelles.

Riches et pauvres, Nord et Sud, Est et Ouest, tous les pays sont à la fois responsables et victimes de la destruction du milieu naturel. Mais le tiers-monde est plus encore victime que responsa-ble. Dans les pays riches, le développement est pour une grande part à l'ori-gine : des dommages causés à l'environnement : tandis que c'est au contraire l'absence de développement qui en est la cause dans le tiers-monde où, à la misère et à la pauvreté, s'ajoutent les distorsions économiques et

### La liquidation du patrimoine naturel

L'AUT-IL énumérer toutes les conséde croissance fondé sur la surconsommation et l'échange inégal ? On se bornera à rappeler les principales : déforestation, épuisement de l'humus, érosion des sols et appauvrissement de l'agriculture : sécheresse, désertification, extinction de réserves génétiques et biologiques, altérations pluviométriques, inondations; pluies acides, effet de serre, pollution et empoisonnement graduel de l'atmosphère, mutations climatiques, et tant de catastrophes natu-

\* Ministre italien de l'environner suteur de Potenza et potere, la fluttua gigante dell'Occidente (lire page 31).

Dans les pays industrialisés, de tels « dommages du progrès » ; dans les pays en voie de développement, c'est au contraire la pauvreté qui incite à la liquidation des ressources naturelles. Pour ces derniers, la seule monnaie d'échange est leur patrimoine naturel, qui sert à payer des biens importés souvent inutilisables pour le dévaloppe-

La dilapidation des ressources est plus rapide que l'œuvre de conservation on de régénération, et la commission Brundtland (voir page 11) compare cette prédation à celle d'une armée d'envahisseurs qui aurait tout rasé. Anteur d'un livre récent sur l'endettement, Susan George parle, quant à elle,

Revoir la notion de bien-être

L'ACCIDENT DE THREE MILE ISLAND (1979)

culturelles imposées par un modèle de croissance calqué sur celui des pays industrialisés et totalement inadapté.

Prisonnières du modèle de la société d'abondance, les économies sousdéveloppées font des efforts pour se libérer de cette dépendance mais cela ne sert à rien d'autre qu'à renforcer leur captivité. L'environnement en subit les effets sous la forme d'une déperdition accélérée - et souvent irréversible - du patrimoine et des ressources naturelles, et par la destruction de l'écosystème - terre, air, eau et climat - qui, en tant que support de la vie humaine, est au service de toute l'espèce. A leur tour, les pays industrialisés en subiront le contrecoup, car ce qui est un mai pour les uns deviendra. tôt ou tard un mai pour les autres.

De nombreux cas exemplaires de cette interdépendance planétaire ont été mis en évidence lors du congrè organisé par le Centre international de documentation et communication (IDOC), à Rome, les 8 et 9 inillet dernier. En particulier à propos de la destruction des forêts tropicales, qui pour-tant représentent un précieux réservoir biologique pour la santé et l'alimenta-tion humaines.

d'une nouvelle guerre mondiale qui aurait déjà commencé, sous la forme d'un écocide, ou géocide, où tous ont quelque chose à perdre (1).

La dette du tiers-monde contribue à cet énorme gaspillage de reasources qui entretient la spirale pauvretédégradation-panvreté. En réalité, la dette est déjà surpayée par le jeu des intérêts versés et des exportations vendues à des prix injustes ; mais l'obligation de la rembourser pousse les pays débiteurs à réaliser des bénéfices commerciaux qui ne peuvent être obtenus qu'en liquidant encore davantage de ressources naturelles et de produits semi-finis, ce qui hypothèque un peu plus l'avenir. C'est le triomphe de l'avidité et de la rapacité à court terme sur la productivité à long terme, dont les « mégaprojets » de développe-ment (2), financés avec le concours des organismes internationaux et conçus avec l'appui d'élites politiques mégalomanes et souvent corrompues, ne sont que des exemples particulièrement aberrants. Que faire?

Il faut changer les valeurs et les paramètres de l'environnement économique, revoir la notion de bien-être qui ne saurait se résumer simplement en termes de croissance et de produit national brut. Cela afin de concevoir un authentique développement qualitatif, qui établisse enfin l'équilibre entre nécessité de tenir compte des contraintes de l'environnement dans les évaluations économiques et dans le calcui des coûts des entreprises. C'est le mérite de la commission Brundtland et, bien avant elle, de la conférence des Nations unies sur l'environnement réunie à Stockholm des 1972, d'avoir établi cette nécessité de concilier croissance et préservation de l'environnement

Tout cela signifie qu'il faut passer d'une technologie de production à une technologie de l'environnement, et pour cela les égoïsmes nationaux devront s'effacer devant un égoïsme bien plus grand, celui de l'espèce. Question

s'arrêter de consommer toujours plus si l'on veut restructurer les modes et styles de vie et zider les autres à le faire. Et si l'on souhaite que les pays en voie de développement se libèrent de la misère, il faudra bien que les actuelles politiques d'ajustement et d'austérité s'orientent différemment pour encourager une croissance positive.

Mais si la croissance est, pour les pays au bas de l'échelle, le meilleur antidote à la dégradation écologique. ne jamais oublier qu'une fois le seuil critique dépassé l'équation s'inverse : la croissance devient pollution et attaque les ressources réelles. Croissance... oui! Mais dans le respect constant de l'environnement. « Adapter le développement et développer l'environnement » ; tel a été le slogan de la conférence internationale réunie en mars dernier à Milan sur le thème « Environnement et développement ». Une devise valable pour tous, qui peut induire un nouveau modèle de développement tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. Mais une telle conception ne peut être synonyme de modèle unique, qui s'imposerait à chacun dans l'uniformité, car ce scrait là retomber dans l'erreur du passé, où le vieux modèle de faux développement cachait l'intégration forcée des économies sousdéveloppées dans le système dominant.

On a constaté que dans le tiersmonde les terres réservées à l'approvisionnement du monde industrialisé en nourriture et biomasse sont aujourd'hui plus étendues qu'à l'époque coloniale. L'accession à l'indépendance n'auraitelle donc été qu'un bref et illusoire passage entre deux phases coloniales? Désormais, la règle doit être souple : cas par cas, et sur mesure. A chaque pays le mode de développement qui lui sera le plus convenable.

Dans l'immédiat, le poids de la dette doit être allégé, et si possible celle-ci doit être annulée. Il conviendrait en tout cas de l'utiliser comme un puissant levier pour rétablir l'équilibre écologique des pays en voie de développement et du monde entier. Des mécanismes ont déjà été imaginés : achat de créances à prix réduit, rachat et conversion en monnaie locale, financement de projets de récupération des déchets, de sauvegarde de l'environne-ment et de formation en ce domaine avec le concours de diverses institutions. Un autre instrument digne de considération serait l'instauration d'un péage our les routes océaniques imposé aux navires à destination des seuls pays industrialisés et qui alimenterait un fonds mondial pour le développement

Mais l'aide internationale n'est pas la panacée. Le principe « compter sur ses propres forces » est plus que jamais pertinent quand il s'agit d'éliminer le gaspillage des ressources. Pauvreté et gaspillage vont de pair, c'est un fait bien connu, et de nombreux pays en voie de développement gaspillent, dispersent et n'utilisent pas de produits gricoles finis (surtout coux d'après la récolte); ils font une consommation excessive de matières premières dans les procès de production et laissent tomber en obsolescence leurs installations faute d'entretien. Il a été estimé que, chaque année, ces pays perdent approximativement de 100 à 200 milliards de dollars du seul fait du mauvais entretien de leurs matériels (3), sans parler des autres formes de gaspil-

Qu'il s'agisse de l'utilisation de la dette pour de nouvelles formes d'aide ou de la récupération des ressources, l'Europe, et en particulier la CEE, pourrait prendre l'initiative d'un dialogue triangulaire avec les pays en voie de développement et les organismes financiers internationale.

### Mettre en place des autorités supranationales

E NFIN, sur le plan de la coopéra-tion internationale, qui déjà débouche sur des accords ponctuels en matière d'environnement, il conviendrait de mettre en place des autorités supranationales ad hoc chargées d'administrer des problèmes on des secteurs particuliers de l'environnement. C'est ce que souhaite entre les lignes le rapport de la commission Brundtland, Il en existe déjà des exemples réussis, tel le Programme d'action pour la Méditerranée (PAM), qui le concours de tous les pays riverains. L'ONU a, de son côté, mis au point un plan d'action pour les forêts tropicales, et le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) est en train d'élaborer une convention, assortie d'une autorité supranationale, pour contrôler le transport transfrontalier des déchets nocifs et dangereux.

Mais il faut faire vite. Pendant que l'on discute, la dégradation de l'enviromement s'agerave et risque d'entraîner de nouvelles catastrophes. A tout le moins, la vie quotidienne pourrait devenir encore plus difficile, ce qui risque-

rait alors d'influer sur les consciences et les comportements. Il faut se hâter de rétablir le pacte lacéré avec la nature et lancer un plan de sécurité écologique globale qui témoigne effectivement de notre solidarité synchronique avec nos contemporains et d'une solidarité diachronique avec les générations futures. Comme a pu le dire M. Ramaswami Venkataraman, président de l'Union indienne : « Nous n'avons pas hérité la terre de nos pères, nous l'avons empruntée à nos fils... »

(1) Intervention devant le colloque de l'IDOC à Rome. Susan George est l'autour de Jusqu'eu cou : histoire de la dette du tiersde (voir l'article d'Alain Gresh, le Monde ique, juillet 1988).

(2) NDLR. Voir à ce propos les articles de Soraya Mellali, - Les éléphants blancs d'Afrique, dans le dossier sur le sucre paru dans le Monde diplomatique de mars 1988, et d'Alain Gresh, « La coûteuse épopée d'Inga », le Monde diplomatique, mars 1987.

(3) NDLR. Cf. Bortrand Girard, « Reiancer le développement par la maintenance industrielle », le Monde diplomatique, juin

### **NUCLÉAIRE ET PLUIES ACIDES**

### Le grandissant contentieux franco-allemand

ES Français, y compris leurs gouvernants, sous-estiment considérablement la puissance de la démarche écologiste en République fédérale d'Allemagne. Projetant sur l'extérieur des grilles d'analyse qui fonctionnent dans l'Hexagone is ont tendance à n'y voir qu'un mouvement surtout Influent dans la jeunesse, qui trouve une expression parlementaire limitée avec les Verts et qui, à l'occasion, peut servir de machine de guerre contre les intérêts économiques français.

Le mérite essentiel de l'ouvrage de Philippe Roqueplo (1), qui, entre autres sources, utilise largement le contenu de sociante-quinze entretiens avec des industriels des deux pays, est de mettre en évidence le gouffre d'incompréhension qui se creuse entre la France et la RFA sur les questions écologi-

Tout commence avec la prise de conscience soudaine des ravages des « pluies acides » (« Waldsterben » ou « mort des forêts » en allemand) et, au-delà, de l'ensemble de la pollution atmosphérique su début des années 80. L'étonnant n'est pas la nouvasuté de ces phénomènes, dénoncés depuis longtemps ; c'est leur brutale irruption sur la scène publi que après des années, voire des décennies d'aveuglement, Manipulation médiatique ? Mécanisme classique du déclic - pensons à mai 1968 qui libère sans préavis des forces jusque-là contenues ? Toujours est-il qu'à partir de 1984 c'est une véritable vague déferiante antipoliution qui submerge l'opinion allemande, bien au-delà des rangs des Verts, et qui englobe aussitôt le nucléaire. Le lien entre les deux dénonciations ? Aucun, en

termes rationnels de cause à effet, le pertisan du nucléaire pouvant même avancer que le recours à ce type d'énergie supprime les centrales thermiques fonctionnant au charbon, et donc l'émission, dans l'atmosphère, du gaz carbonique tueur de forêts.

Très rapidement le nucléaire - et surtout après Tchemobyl - apparaît non pas comme une industrie moins polluante mais, au contraire, comme un risque majeur supplémentaire. Face à ce courant d'opinion, que canalise le ministre de l'intérieur démocratechrétien. M. Zimmermann - très sensible aux résctions de ses électeurs du monde rural, - rien ne résiste, et en particulier pas les industriels. Au poussée, un stimulant économique : c'est une occasion unique d'innover en prenant en compte, dans la fabrication des produits, des normes écologiques exigeantes qui, tôt ou tard, s'imposeront au reste de

'OPINION française, qui n'a jamais été conviée à débattre du choix des filières énergétiques, apanage d'un cercle fermé de dirigeants d'EDF, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et du ministère de l'industrie, et qui s'est par ailleurs majoritairement ralliée à la doctrine de la dissussion, est stupéfaite de la violence d'une campagne anticentrales qui la vise directement. Les industriels. caux de l'automobile bien entendu, mais aussi ceux du charbon, des raffineries, voient une manœuvre évidente de la part de leurs concurrents de la RFA dans la promotion de l'antipoliution et notamment

de le « voiture propre ». Ce n'ast pas pour autant que les entreprises francaises scient indifférentes à la protection de l'environnement : c'est d'ailleurs une des conclusions intéressantes, et sans doute surprenantes pour beaucoup, de l'étude de Philippe Roqueplo que de leur rendre cet hommage.

fissure francoallemande ne peuvent que s'aggraver, en particulier sur le programme ire français, qui risque de payer très cher le

déficit démocratique qui a présidé à sa conception et à sa gestion, lors des futures négociations sur le grand marché imérieur de l'énergie. On peut faire confiance aux Verts, aillés aux producteurs de charbon de RFA, pour s'opposer à l'exportation chez eux d'électricité française entachée de ce péché originel. A Paris, on devrait prendre très au sérieux la rénovation écologique de l'industrie allemande, qui a entraîné la création de quatre cent mille amplois dans le secteur de la dépoliution. Un secteur qui, dit Philippe Roqueplo, «se situe su centre de la politique actuelle allemande et symbolise, avec les économies d'énergie, la forme de modernité industrielle vers lequelle non seulement la RFA veut s'orienter



MORT D'UNE FORET

elle-mēme, mais vers laquelle elle veut que l'Europe

Quand on sait que, selon des calculs effectués en Allemagne, les décêts dus à la pollution représentent 5 % du PNB et que 1 mark investi dans la dépoliution entraîne 2,5 marks d'économie par réduction de ces dégâts, on mesure le caractère irréversible et, de surcroît, d'une impeccable légitimité, de la cause environnementale prêchée par la RFA. Il n'est que temos pour les Européens, et en particulier les Français, d'en tirer les lecons pour eux-mêmes.

BERNARD CASSEN.

(1) Philippe Roqueplo, Plutes acides: menaces pour l'Europe, CPE/Economica, Paris, 1988, 357 pages, 140 F.

### **AU-DELA DES CATASTROPHES «NATURELLES»**

# Le Bangladesh et sa misère rurale généralisée

ATASTROPHES à répétition et de plus en plus désastreuses... Le Bangladesh est-il condamné, la pression démographique s'accentuant, à patauger dans la misère ? Des facteurs locaux - politiques notamment - à la fois anciens et contemporains expliquent en partie la dégradation de la situation. Mais une coopération internationale - à peine esquissée - s'impose pour un meilleur contrôle des eaux et un plus grand respect de l'environnement, permettant de prévenir des drames qui réduisent à néant tout projet de développement.

Par ANNE WINTER \*

Pauvreté généralisée, cyclones, inondations... Dix-sept ans après sa guerre d'indépendance, avec un produit natio-nal brut moyen de 160 dollars par habitant, le Bangladesh se situe au niveau des plus pauvres pays du Sahel. Même lorsque la situation est « normale », environ deux mille cinq cents enfants de moins de cinq ans y meurent quoti-

De cette catastrophe permanente, mille explications sont données, parmi lesquelles figure en bonne place une instabilité politique, chronique depuis 1971, qui aurait empêché le développement économique. Les derniers mois n'ont pas fait exception à la règle, et le gouvernement du président et ancien général Ershad a été de plus en plus durement soumis aux attaques des diverses < coalitions > d'opposition : d'une part, le Bangladesh Nationalist Party, dirigé par la bégum Khaleda Zia, veuve de l'ancien président (assassiné en 1981) Ziaur Rahman ; d'antre part, l'Awami League, présidée par cheikh Hasina Wajed, fille du fonda-teur de la nation, cheikh Mujibur Rahman, lui aussi assassiné (en 1975).

Le Bangladesh est en quête perpé tuelle de démocratie. Bien que les changements de gouvernement aient été plus souvent l'œuvre des fusils que des urnes - quatre coups d'Etat en dixsept ans, - les présidents successifs ont ressenti le besoin d'une légitimité électorale. L'ambiguïté des relations entre factions civiles et militaires a incité le président Ershad, qui a lui-même gouverné dans le cadre de la loi martiale avant d'organiser l'élection d'un Pariement en mai 1986, à tenter d'intégrer ces deux forces dans la vie politique. Mais sa proposition d'accorder à l'armée un rôle dans le gouvernement a fourni à l'opposition, traditionnelle-ment très divisée, un thème d'unité.

Cependant, les alliances politiques demeurent fragiles. A la suite des nouvelles élections de mars 1988, que boycottèrent en majorité les adversaires du chef de l'Etat - comme ils avaient boycotté l'élection présidentielle d'octobre 1986, - les spéculations sont allées bon train au sujet de la collusion de tel ou tel parti (ou fraction de parti) d'opposition avec le pouvoir, les uns accusant les autres de rechercher pareille alliance pour mieux neutraliser l'adversaire. De son côté, le président Ershad, dont le propre parti est lui-même très divisé, a tenté de s'assurer le soutien de ce qui reste d'éléments pro-pakistanais des fondamentalistes islamiques (90 % des habitants sont musulmans). La confusion est totale; plus encore que d'une impasse, il s'agit, pour parler comme un observateur local, d'un « cul-de-sac » politique.

Cette récente aggravation de la crise, accompagnité de vives tensions sociales, a bien sur nui à l'économie. Avant ce remue-ménage, le Bangladesh semblait pourtant s'être trouvé dans la situation la plus favorable qu'il ait connue depuis le début de la décennie, et paraissait prêt à recueillir les fruits de sa politique de stabilisation : inflation mieux contrôlée, réduction des déficits du budget et de la balance des paiements à 7 % du PNB. Ce dernier croissait au rythme annuel de 4 % en termes réels. Au moment des élections cependant, la Banque mondiale estimait que le développement industriel au cours de l'actuelle année budgétaire serait négligeable et que le PNB croitrait de moins de deux points. Depuis lors, l'instabilité politique s'est à nouveau installée, à quoi s'ajoute l'actuelle catastrophe climatique.

### Du limon venu de l'Himalaya

E N juin 1987 déjà, les pires crues que le pays ait connues depuis trente ans avaient détruit une grande partie de la récolte de riz. Les dégâts furent estimés à 250 millions de dollars. Et, en septembre dernier, c'est la quasi-totalité du Bangladesh qui s'est retrouvée sous les eaux. L'inondation est un phénomène chronique dans ce delta, qui est le plus vaste du monde. L'arrivée normale des eaux a des effets positifs, puisqu'elle procure chaque année au pays plus de deux milliards de tonnes de limon venu de l'Himalaya, mais les flots peuvent tout aussi bien échapper à tout contrôle dans cette terre de boue et de marécages.

En 1987, l'action rapide des pouvoirs publics permit de pallier rapidement les conséquences les plus dévastatrices de l'inondation, et 90 % des terres furent replantées dès la décrue. Ce à quoi s'ajouta une intensification des cultures d'hiver et l'importation de plus

\* Membre du bureau de l'UNICEF à

de trois millions de tonnes de céréales. Cette fois, le problème est plus sérieux puisque quelque trente millions de personnes sont sans abri. Une économie aussi fragile ne peut faire face de façon régulière à de pareils défis. Il est déjà certain que les crédits qui étaient destinés à des projets de développement devront être convertis en crédits d'assistance et de reconstruction, et ce pendant des mois. Sans qu'on sache si, l'an prochain...

Cependant, le drame actuel ne doit pas faire oublier que l'extrême instabilité du climat n'est qu'un des paramètres d'un jeu complexe de forces socioéconomiques et d'éléments appartenant à l'environnement, qui explique l'extrême pauvreté rurale.

D'une part, la concentration de la propriété foncière remonte à la vieille pratique - sous l'empire britannique des zamindars, ces collecteurs d'impôts qui s'assurèrent la possession de terres. Elle a été grandement aggravée par un système qui incite à faire le commerce de la terre plus qu'à investir dans l'amélioration de la productivité. D'autre part, la ministurisation des exploitations et un mode d'héritage qui fragmente de plus en plus la propriété ont rendu les paysans plus vulnérables tout en réduisant la demande globale de main-d'œuvre agricole. Vu le nombre d'habitants dépendant de l'agriculture, ces facteurs ont compliqué le problème déjà sérieux de manque de turres. Car le Bangladesh est celui des grands pays qui est le plus densément peuplé (sept cents habitants au kilomètre carré). Sa population est de cent cinq millions d'âmes et croît au rythme de deux cent mille personnes par mois.

Comme c'est le cas dans nombre de régions sous-développées, les efforts visant à augmenter la production agricole n'ont pas essentiellement bénéficié aux plus déshérités. La modernisation a souvent eu pour effet d'accentner les clivages sociaux, en raison notamment de la tendance à aider ceux qui semblent les plus aptes à obtenir les niveaux de production désirés. Un quart des dix millions d'exploitations ont une superficie inférieure à un demiacre (soit moins d'un quart d'hectare), et la piupart de ces tout petits paysans

dial dans l'économie. Le petit secteur industriel en dépend en grande partie : transformation des produits de la terre, usines d'engrais, etc. Le développe-ment agricole doit donc devenir une priorité, et il est de plus en plus évident que les actions doivent se multiplier en direction des milieux ruraux les pius panvies. Dans un pays où 80 % des habitants vivent à la campagne et cè 80 % aussi des adultes sont analphabètes, 5 % seulement de la population disposent en quantité et en qualité d'une nouvriture suffisante, il est, dans ces conditions, futile de parier de développement si tout n'est pas mis en œuvre pour augmenter la productivité maladie. Ces efforts devraient en particulier bénéficier aux quelque 50 % des familles rurales qui sont dépourvues de

Un des moyens utilisés jusqu'à pré-sent pour améliurer le sort des popula-tions campagnardes a consisté à déve-lopper les facilités d'emprunt. Des organismes tels que le Fonds international des Nations unies pour le développement agricole (IFAD) et la banque Grameen out pris la décision - osée d'accorder des prêts aux personnes sans

200 francs par an seulement, ces programmes permettent d'envisager une réduction de la pauvreté rurale.

['Indea

TELEVISION OF THE PROPERTY.

Il existe assurément une volonté proclamée des organismes donateurs et du goavernement de mettre fin à cette grave crise. Mais il convient, pour passer des paroles à l'acte, de mettre en place une stratégie globale plus efficace et à long terme, et de mi développement rapide des initiatives locales. Le Bangladesh ne peut continuer d'utiliser ses ressources pour répondre à des simations d'argence. Il a besoin d'une aide à la mise en place d'infrastructures ; il faut investir dans un meilleur contrôle de l'ean et dans les systèmes de drainage, dans la création emplois et dans le secteur industriel. Plus que tout, ce pays dont faire fructifier ses ressources humaines, les seules qu'il possède en abondance, et amélio-rer rapidement le sort des indigents. Là est la clé du développement du Bangia-

D'autant que, pour dramatiques qu'ils soient, troubles politiques et inondations tuent moins que les maux dont souffrent les enfants. Or, dès 1982, le Bangladesh a été l'un des pre-miers pays à décider de mener une politique nationale dans le domaine des médicaments. Il se fondait sur les règles édictées par l'Organisation mon-diale de la santé (OMS), selon laquelle deux cent cinquante médicaments de base suffisent à satisfaire les besoins d'un peuple en voie de développement, alors que plusieurs milliers de produits sont en vente sur le marché ouestsuropéen. Cette nouvelle politique avait provoqué des polémiques partout dans le monde, et fut notamment dénoncée par les compagnies pharma-ceuriques étrangères implantées au Bangladesh et qui craignaient beau-

coup pour leurs profits, Que s'est-il passé? Dans une étude récente (1), l'OMS note que cette politique a permis d'abaisser fortement les prix, d'accroître la production des médicaments de base — du fait notamment des entreprises locales - et de retirer du marché les produits dangereux. Selon la Bangladesh Drug Administration, la valeur de la production nationale a plus que doublé depuis l'application de la nouveile législation, et ces médicaments sont désormais disponibles pertout. De plus, la fabrication a été récrientée afin de mieux satisfaire les besoins des secteurs pauvres de la population. Désormais, les quarante-cinq médicaments essentiels représentent plus de 70 % du total, contre 30 % en 1981.

Les multinationales n'ont pas pour autant été exclues du marché. Selon le docteur Zafrullah Chowdhury, l'un des architectes de cette politique et directeur d'un projet de soins primaires, qui a construit sa propre usine, bien que la part de marché contrôlée par les multinationales ait décru, la production en volume de ces sociétés a augmenté en valeur absolue d'environ 50 % depuis 1982. Pendant cette même période, la part du marché des sociétés locales est passée de 35 % à presque 60 %, ce qui a permis une économie considérable de

Des progrès devront encore être réalisés en ce qui concerne le contrôle de la qualité, la distribution, la production locale d'éléments constituants des médicaments. Mais, au milieu de tous ces drames, le Bangladesh a ouvert la voie dans ce domaine, et, dans un pays où environ 4 francs sont consacrés annuellement et par personne à la santé, cette politique a beaucoup contribué à éliminer le gaspillage de ressources fort maigres,

(1) OMS, The World Drug Situation,

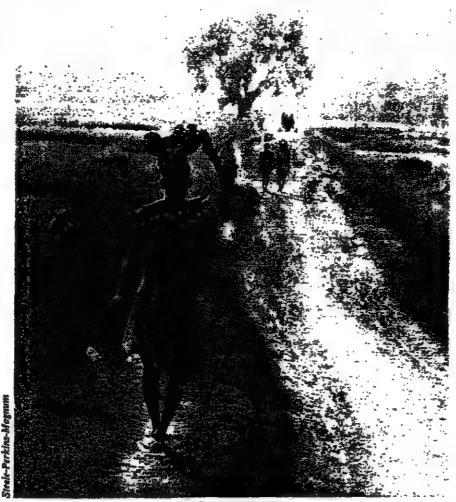

PAYSANS DU DELTA Une nonsistion qui va de drame en drame

ne peuvent investir dans l'agriculture moderne. Résultat : la productivité est quatre fois moindre que chez les principaux producteurs de riz asiatiques. Et il est paradoxal de voir que, dans un pays sous les eaux pendant plusieurs mois de l'année, l'irrigation ne touche qu'un cinquième des terres cultivées. En outre, l'usage des semences à haut rendement est très limité, les paysans optant plus volontiers pour des variétés à moindre rendement mais plus aptes à résister aux variations climatiques, sou-

Les spécialistes s'inquiètent de cette stagnation des rendements. Car l'agriculture continue à jouer un rôle primor-

ressources, estimant que la pauvreté devait donner droit à l'emprunt, au lien de l'interdire; elles ont apporté la preuve que le concept de responsabilité de groupe peut se substituer avec succès à des formules plus traditionnelles de nantissement. De son côté, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a insisté sur l'importance de ces actions comme base de départ pour des mesures sociales plus amples, les motivations économiques et les perspectives d'une plus grande sécurité facilitant la participation à des changements dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Grâce à

des prets individuels moyens de

### SCIENCES MORALES & POLITIQUES Sommake du nº 2 - 1988

Micola Commerçon La ville moyenne. Françoise Chory

Vers un nouveau statut des signes de

Groupes humains et environnement.

een Delumeeu Le dossier des "bénédictions". Jean Doret

Plerre-François Moreau Spinoza et l'Écriture Sainte.

**liffichei Sivignon** L'habitant et le poète.

Luc Deciunes Le salut par le livre.

Edmond Malinvaud Le compétitivité nationale.

Vente au numéro: 100 F (France) - 125 F (Export) Per abonnement: 4 nº 360 F (France) - 485 F (Export) CDR Centrale des revues - 11, rue Gossin - 92543 Montrouge Cedex - France



### L'AVERTISSEMENT SÉNÉGALAIS

 Les médias du monde entier ont fait largement écho à la forte opposition à laquelle se heurte, aujourd'hui, la sempitemelle reconduction du - parti dominant - au Mexique.

 En revanche, très rares sont ceux qui ont accordé, en France, une place comparable à la crise profonde et tout à fait analogue qui ébranle un pays très proche, le Sénégal, depuis le scrutin très contesté du 28 février.

 Est-ce parce que l'alternance démocratique est inconcevable en Afrique, bien que le pluralisme soit inscrit dans la Constitution sénégalaise? N'assiste+on pas, à Dakar, à la première « révolte constitutionnelle » du

> Une tentative de réponse dans le nº IX de « Géopolitique africaine ». En librairies: 80 FF (diffusion: éditions Albin-Michel).

Par correspondance: 100 FF fco. au « Livre Poste », 2, rue H.-Heine, 75016 Paris.

Abon. : France et Europe : 300 FF. Afrique francophone : 350 FF. Règlement des abonnements : chèque bancaire ou postal à l'ordre de : Eurafrica News, à faire parvenir à : « Géopolitique africaine ».

6 & 8, square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie - 75004 Paris

### Déforestation

ST-CE le « destin », la « fatalité » qui en sont la cause ? Il a beaucoup plu sur le massif himalayen, la mousson a gonfié les fleuves traversant le Bangladesh et le pays a vécu un nouveau drame.

Or si drame il y a, l'homme en est en grande partie responsable. Voici ce qu'ecrit le correspondant à Dacca de The Economist de Londres (10-16 septembre):

« Au cours de la présente décennie, les inondations ont été de plus en plus graves. Les raisons de cette situation sont chaudement discutées, mais il en est une qui est évidente. Au Bangladesh, au Népel et en Assam, dans le nord-est de l'inde, la population de plus en plus nombreuse et pauvre coupe les arbres pour faire du feu — ou parfois du fourrage — à un sythme très supérieur à celui de la reforestation. Comme il y a de moins en moins d'arbres, les eaux de la mousson descendent plus repidement, comme s'ensablent plus rapidement les canaux à des centaines de kilomè-tres plus bas. C'est au Népet que la déforestation est la plus avancée, mais c'est le Bangladesh qui en





# généralisé

200 francs par an scalent grammes permetten de la réduction de la pauvret nuit Il existe assurement in the clamee des organisms de the clamée des organisms un le le gouvernement de meint la grave crise. Mais il comient la ser des paroles à l'acte de la place une stratégie double le cace et à long terme goule les développement rapide de le nuer d'utiliser ses renous répondre à des situation d'utiliser ses renous à besoin d'une aide à le me ai un meilleur contrôle de l'année systèmes de drainage, dan la cemplois et dans je remplois et da un menteur controle de l'es ave systèmes de drainage, dans de d'emplois et dans le sectes de Pius que tout, ce pays des fait controls de l'estant de l

est la cie du développement de D'autant que, pour drant qu'ils soient, troubles point inondations tuent mous que les dont souffrent les criats que 1982, le Bangladesh a stiffut avec à décider de nombre miers pays à décider de neur et tique nationale dans la médicaments. Il se fondur et règles édictées par l'Organisse diale de la santé (OMS), s'als deux cent cinquante médicadeux cent cinquante neite base suffisent à satisfair le le d'un peuple en voie de décharge sont on venue sur le manie europeen. Cette nouvelle pe avail provoqué des polémique dans le monde, et fu me dénoncée par les compens le ceutiques étrangères implé Bangindesh et qui craipme comp pour leurs profits.

Pius que tout, or pays qui lant fier ses ressources humans, de qu'il possède en abondance de qu'il possède en abondance de

Gree s'est-il passé ? Des mi récente il 1, l'OMS note (sem-Lique a permas d'abaisser force priz. d'accroître la produce medicaments de base - de las ment des entreprises locie retirer du marché les protes reus. Seien is Bangladen Dagrattration, la valeur de la me mationnale a plus que doubte l'application de la souvelle le et des medicaments son desc posibles parrout. De plus, it ti io z áté réorientée afin e. \$41.-faire les besoins des serei vitto de la population Discredemonstration and engineers of remmentent plus de 70 9 6: contre 30 % en 1981.

Les muittentionales d'on p autant été exclues du marché à المانينية Zuirullah Chowdhan, k anantinaties de cette politique et tour d'un projet de sous prime. a dunatrust sa propre usue, grant de marche contrôle print entirements are decora la produc National de des sociétés à servivalous absolue d'environ 90 fc 1940 Pendant cette mine par part du marché des société les pausée de 35 % à presque 60% s. permi . une économie confide בשני נשם

Des progrès devion come men en ce qui concerne kant la qualite, la distribution appe ketale d'éléments commune médicaments. Mais, au ministeres drames, le Banglades Les More dura ce domaine, et des si or eneman 4 france som to Annuellement et pur peneral sante, cette politique i continue a chiminer le proterpenties for marginal

her seachtion by sea cate. It

pour Penfance L'Emperance

m de diseri

ples sespies.

A des charge

nayens de

per de la sensé, de lacados Gràce à

ENT

(1) OMS, The World Ing St Geseve. 1438.

Déforestation

ST-CE is a destro to it cannot be a sense of the court of Thousand a gorific les Bandis sent le Sengladesh et le passe Or SI Crame II y & [horses] un mouveau drame. en grande parte responsible ce qui ecnt le correspondit le constant de l'he Economist de Linde (16 septembre) :

Au cours de la présenté THE LOS INCINCATIONS OF REAL en sius graves Les resultes S. Luation Son: changes Pags. mass if on est the might dente. Au Sangadesh a lib en Assam, dans la auta finda, la population de lib nombreuse et paure de arbres pour fore du la man d arbres pour fare du les est du fourse à celu le mess est comme à y a de mess est d'arbres, les beux de ses d'arbres, les beux de ses d'arbres, les seux springers le s'ansabient plus représent le s'ansabient plus représent Sensetient plus representation of tres plus 555 Cost at the self tres plus 555 Cost at the se souttre la plus.

### **<u>ĒTERNEL SUCCÈS DU «RAMAYANA»</u>**

# L'Inde sous le choc d'un feuilleton télévisé

NE épopée qui fait recette! Le Ramayana fascine, chaque semaine, toute l'Inde des téléspectateurs. Dans ce pays, la télévision, à l'échelle nationale, est encore un phénomène récent. Et le succès, à la fois religieux et sociologique, de ce feuilleton contribue à souder les citoyens autour de la représentation d'une immense histoire, et à les enraciner un peu plus dans leur passé. Dimension originale - et ambigue - d'un moyen de communication dont l'impact est décidément un des aspects majeurs de notre temps,

Per VIJAY SINGH \*

Le Festival du film indien de Trivendrum tirait à sa fin. L'atmosphère était imprégnée de la nostalaie des derniers jours. Le hall de l'hôtel résonnait du bruit des valises. En bas de la colline, la plage de Kovalam s'éveillait de sa langueur nocturne, bercée encore par les vagues imbibées du soleil levant. A l'heure du petit déjeuner, le Dernier Empereur, film de Bernardo Bertolucci, devait marquer la clôture du Festival et soulevait les passions. Je m'aperçus alors que M. Bhasin, un employé du festival, engloutissait littéralement son petit déjeuner. « Ne vous pressez pas, ini dis-je. Vous avez encore le temps. » Bhasin ignore d'abord ma réflexion, puis il rouspéta : «Qu'est-ce qui leur a pris de pro-grammer le film à cette heure-là? Je ne pourrai le voir ! > Cala m'étonna car je pensais que, pour l'Inde, un dimanche matin à 9 heures, et sans autre projection, il n'y avait pas mieux, M. Bhasin ajouta : « Personne ne va y aller. C'est l'heure du « Ramayana »! C'est le feuilleton du siècle. L'avez-

Le Ramayana est la plus grande épopés indienne. Elle reconte l'histoire de Rama, un roi d'origine aryenne qui régnait sur une partie de la vallée du Gange entre les dixième et huitième siècles avant Jésus-Christ. Son père, Deshratha, avait trois épouses. Rama, fils ainé de la première, était fabuleusement doué, plein de noblesse et d'une humanité incomparable. Il allait bériter de la couronne de son pèré quand sa belle-mère, qui voulait que son fils à elle règne, aut subitement l'idée d'évincer Rama. Elle s'était rappelé que Dashratha, son mari, lui avait une fois promis d'exaucer tous les vœux qu'elle formulerait. La veille du couronnement, elle exprima donc le souhait de voir Rama exilé pour quatorze ans. Dashratha n'avait qu'une parole : il accepta, et demanda à Rama de s'en

Il partit, accompagné de son épouse dévouée, Sita, et de Lakshamana, un frère loyal. Un jour, pendant cet exil, Ravana, le roi des démons, qui régnait

sur Lanka, au sud de l'Inde. Rama livra une longue bataille et défit les forces du mal, Ravana fut tué, et Rama, dont l'exil avait pris fin, revint dans son royaume, toujours accompagné de Sita. Par la suite, Rama devint le roi qui donna à la mythologie indienne son royaume le plus prospère et le plus heureux. Il se vit conférer la dignité de seigneur Rama, le plus révéré des dieux hindous : sa parole avait valeur d'évangile et, qui l'eût cru, l'histoire de sa vie allait inspirer le feuilleton télévisé le plus populaire du vingtième siècle.

Il y a deux ans, Ramanand Sagar, réalisateur connu du cinéma commer cial, a tiré la leçon du succès fracassant des seuilletons télévisés. Et il a décidé de faire du Ramavana un feuilleton à épisodes multiples. L'idée a plu au gou-vernement indien, car cette épopée comporte tous les ingrédients requis : loyauté, obéissance, soumission de la femme - ce qui, ordinairement, fait la force de ceux qui sont au pouvoir. D'ailleurs, le succès du Ramayana allait certainement rapporter d'énormes revenus publicitaires. Le feu vert fut donné, et on octroya au feuilleton la meilleure tranche horaire, le dimanche matin.

Du jour au lendemain, le Ramayana est devenu un succès hors du commun Et aujourd'hui, en Inde, tout le monde - qui possède un poste ou qui connaît quelqu'un qui en possède un - passe ses dimanches matin en extase, à rire, pleurer, supplier devant la proverbiale « idiot box »... Des ministres, des officiers, des policiers, des chauffeurs de taxi, des chenapans, et même les orga-nisateurs du Festival de Trivendrum sacrificat à la grande épopée télévisée. Avec dix spectateurs par poste, il est fort probable que le Ramayana soit le soul feuilleton télévisé au monde à avoir suscité une audience aussi fidèle et assidue. On aurait pu s'attendre à un succès plus important. Mais il n'y a actuellement en Inde que quatre cent mille récepteurs, bien que quatre-vingtdix pour cent du territoire national soient couverts par le nouveau satellite,

### Un poste entre deux idoles

BIEN sûr, le Ramayana est regardé chaque semaine par près de quarante millions de personnes. Mais le plus important, c'est l'attitude révérente des téléspectateurs. Bien avant le début du feuilleton, on balaic et on lave à grande cau la pièce dans laquelle se trouve la télévision. On décore le poste : des guirlandes de fleurs sont suspendues devant l'écran, et de l'encens perfumé monte en spirale, entremêlé aux images. Ceux qui vont assister au spectacle doivent enlever leurs chaussures, comme avant d'entrer dans un temple. A chaque bon mot du seigneur Rama, le public (les sujets du roi Rama) s'écrie en chœur : « Longue vie à Rama, longue vie à Rama l »... Il n'est pas de meilleur exemple du succès du Ramayana que ce petit tem-ple de la périphérie de New-Delhi. Tous les dimanches matin, on place un poste de télévision entre deux idoles, et toute l'assemblée, prêtres et fidèles, s'assied, bientôt hypnotisée par l'incarnation des dieux de pierre... C'est d'ailleurs ce même phénomène qui a aussi fait d'Arun Govil, l'acteur aux traits suaves qui tient le rôle de Rama, un demi-dieu. Quand il fait son jogging dans les rues de Bombay, les gens se prosternent et touchent ses pieds pour qu'il les bénisse. Une fois, un homme a même amené son fils aveugle pour lui faire toucher les pieds de Govil, dans l'espoir qu'il recouvrerait la vue (1). Quant à Dipika, qui incarne l'épouse soumise de Rama, cile n'a pas eu la même chance que Govil, car les spectateurs du Ramayana n'ont pas oublié son dernier film : la vierge la plus pure de l'épopée hindoue s'y exposait à demi-nue dans une baignoire.

Ce succès du Ramayana laisse entrevoir une dimension nouvelle de la

Ecrivain, anteur de la Nuit poignardée, les Sikks (Flammarion, Paris, 1987).

psyché indienne. Pour tous ceux qui se sont réjoui du changement rapide de l'Inde, le feuilleton fut un rude choc car il confirmait l'attachement de la culture indienne à la tradition passée d'oppression des femmes et de loyauté féodale aux souverains. Les scènes dans lesquelles Sita incarne une faiblesse féminine innée, les moments où elle n'est, dans la vie de Rama, que sa suivante aveugle, et les applaudisse-ments sans réserve qui saluent un tel personnage, tout cela atteste de la distance que le mouvement féministe indien doit encore parcourir avant que ses militantes jouissent de leur libre arbitre. Et puis, le Ramayana ne fait pas que révéler ce qu'est l'attachement de l'Inde à ses traditions (c'est bien connu); il renforce d'autant plus le lien distendu avec le passé. Glorifica-tion de la virginité, dot et confinement des femmes dans des foyers étouffants, voilà des échantillons de ce qu'il enseigne au spectateur moyen. En fait, l'impact de cette série télévisée a été tel qu'on croirait l'Inde rejetée loin en arrière dans son histoire (2). Aujourd'hui encore les enfants des villages imitent les guerriers de l'épopée. ils jouent de nouveau avec des arcs et des flèches. Et le feuilleton a si bien déchaîné la rivalité frénétique du bien et du mal qu'un enfant sur dix admis chaque jour à l'hôpital de Patna l'est pour blessure causée par une flèche. « J'ai seulement essayé de battre les démons », a déclaré un enfant qui en avait rendu un autre aveugle.

Cette capacité qu'a la télévision indienne d'enflammer l'imagination populaire ou de provoquer les plus vives controverses ne se limite pas au Ramayana. C'est vrai aussi pour d'autres feuilletons. Il y a deux ans, Rajni, une série à la gloire des maîtresses de maison de choc de la classe moyenne, a recueilli un succès très



Quand la représentation n'était pas encore sponsorisée...

appréciable auprès du public - et particulièrement des femmes. Et Tamas, le feuilleton du fameux réalisateur de cinéma Govind Nihalani, qui a suscité une polémique des plus aigues, raconte l'histoire d'une famille qui a quitté le Pakistan en 1947, lors de la partition. C'est, en réalité, une critique drastique des fondamentalismes hindou et mutulman, et de la bigoterie sociale et religieuse responsable du massacre de cinq

cent mille personnes. Cette série a déclenché un débat extrêmement violent et provoqué des revendications énergiques pour la suppression du pro-gramme incriminé, à tel point que dans quatre villes importantes la police a même dû faire feu. - Arrêtez de proammer Tamas à la télé, me dit à Delhi un manifestant, sinon la guerre sainte contre le gouvernement va éclater »...

### Des fortunes grâce aux dieux

TES réactions fortes, et souvent contradictoires, des téléspectateurs s'expliquent par quelque chose qui est propre à la télévision indienne. La multiplicité des programmes et des chaînes des télévisions occidentales exercent sur le téléspectateur une espèce d'effet d'auto-annulation. Autrement dit, la télévision devient une habitude, un réflexe inconscient. Mais, dans des pays comme l'Inde, où la télévision n'est pas encore « avancée » et n'a qu'une véritable chaîne, le spectateur entretient une relation très étroite avec ce qu'il voit. C'est ce lien phénoménologique entre le public et l'image-message qui engendre l'hystérie de masse suscitée par les programmes télévisés.

En fait, si la télévision indienne s'est taillé une réputation de « machine à divertissement », c'est surtout grâce au cinéma. Quand elle ne programmait encore ni films, ni séquences chantées, ni feuilletons, la télévision ne servait qu'à répandre les opinions du gouvernement en place. Elle n'avait aucune crédibilité morale, car elle était réduite aux dimensions d'un écran aur lequel les politiciens figuraient comme autant de vedettes de cinéma. Sur le plan commercial, c'était un gouffre, même pour le gouvernement. Mais, au niveau social uniquement, la télévision avait valeur de bien de consommation désirable, car c'était un objet essentiel dans la dot d'une fille... Pour le reste, elle ne faisait que débiter de la propagande politique, des informations (toujours en retard sur les journaux du matin) et quelques émissions utilitaires pour les paysans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, n'avaient même pas de

Le cinéma a révolutionné la télévision indienne. Il y a environ cinq ans, elle a adopté une stratégie commerciale, vendant à des sponsors potentiels des tranches d'émission de trente minutes. Du jour au lendemain, les grandes entreprises ont acheté les créneaux horaires de la télévision : on proposait des feuilletons d'une durée de vingt-cina minutes, et cina minutes de publicité réservées à qui avait acheté le créneau. Les nouveaux sponsors ont fait appel à une flopée de jeunes metteurs en scène, qui avaient moisi des années et des années dans le cinéma d'auteur. Avec ce nouveau régime, la télévision s'était dotée de scénaristes et de réalisateurs compétents; et les cunes metteurs en scène, réduits à l'impuissance par le cinéma commercial à gros budget de Bombay, eurent pour la première fois l'occasion de faire la preuve de leur talent, et d'en vivre. La télévision, qui avait ainsi reçu un sérieux coup de fouet, était devenue tout à la fois profitable et populaire.

De ce fait, le cinéma était quasiment réduit à néant. De jeunes réalisateurs, qui avaient jusqu'alors été l'espoir du nouveau cinéma, s'étaient joints à la

mélée douteuse dans laquelle s'arrachaient les feuilletons-camelote. - C'est dégoûtant / s'est exclamé Govind Nihalani, la télévision est le pire ennemi qu'ait jamais eu notre cinéma. Le mirage de l'argent facile a provoqué un tas de micmacs, des mises en scène grossières et des feuilletons à l'eau de rose. Pis, l'art du cinéma a perdu encore davantage. La télévision était prête à accepter n'importe auoi. pourvu que ça bouge. La technique de la caméra, de la composition des images et de l'éclairage, tout est fichu. Franchement, c'est comme la ruée vers l'or : et ceux qui courent le plus vite, ce sont nos brillants jeunes gens ( » Deepti Nawal, une actrice indienne, a remarqué, l'air songenr : « La télévision ne faisait déjà pas du bien au cinéma. Mais, bien pis, les géants du cinéma de Bombay ont fait main basse sur la télévision. Ils ne respectent rien, sauf l'argent. Tenez, le Ramayana L. Evidemment, les producteurs ont fait des millions l Mais ils ne sont pas encore contents. Pour en faire encore plus, ils ont multiplié indéfiniment les épisodes. Par exemple, la basaille de l'épopée, il y a trente siècles, était bien plus courte que dans la série télévisée. Vendre des dieux, ça aussi c'est une histoire d'argent... »

La pénétration du réseau télévisé par les géants du cinéma commercial reflète l'impact exercé par la télévision sur le cinéma. On ne dispose pas encore de données précises; mais, c'est évi-dent, les entrées dans les salles de cinéma ont enregistré une chute vertigincuse. De plus en plus de films sont des fours, et le cinéma s'est trouvé réduit à compenser ses pertes par la vente de vidéo-cassettes. Si le cinéma le plus important au monde (avec plus de huit cent cinquante films produits chaque année, et plus de douze millions et demi de spectateurs par semaine) est déstabilisé par une télévision minuscule (moins de 0,5 % de la population possède un récepteur), on peut imagi-ner ce qu'il en sera quand il y aura autant de détenteurs de postes que dans les pays occidentaux...

Mais, en aidant à confirmer l'identité nationale, la télévision indienne a quand même rendu service. Si les chemins de fer et le téléphone out constitué le premier réseau, vital, de communication dans le pays, c'est la télévision qui a donné à l'Inde le moyen d'établir un lien effectif entre des populations de régions, de couleurs et de langues difféfavorisé la solidarité nationale, car c'est précisément sous son empire que l'Union indienne a subì le plus grand nombre de pressions centrifuges. La télévision a quand même été le principal instrument grâce auquel les gons ont pu identifier, et accepter ou rejeter les expressions diverses de leur culture. La télévision a facilité l'identification de l'autre, et aussi de soi. Comme a dit un paysan naïf d'Andra-Pradesh qui venait de voir le premier ministre indien à la télévision: « Je ne savais pas que Rajiv Gandhi était si jeune. On dirait un acteur de cinéma... :

(1) La popularité de Govil a induit le Parti du Congrès à l'utiliser lors de la dernière cam-pagne électorale. Les gens ont su faire la diffé-rence entre dieux et politiciens, et le candidat du Congrès a été battu.

(2) Ce qui explique sans doute la décision prise par le pouvoir d'interrompre au cours de l'été la diffusion du feuilleton. Les réactions out été si vives qu'elle reprend en octobre...

TOUS LES LIVRES TOUS LES MOIS

Le Nº : 23 F. Abonnement 1 an (11 Nos): 230 F. 2 ans (22 Nos) : 340 F.

ABONNEZ-VOUS en téléphonant au 42.65.36.15 en écrivant à Lu 37, rue de l'Arcade

75008 Paris

AU SOMMAIRE DU NUMÉRO D'OCTOBRE « La France du 3º millénaire », de Georges Archier

« Atias de géopolitique », d'Alexandre de Marenches « Atlas politique du XXº siècie », de Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau

« Yalta, hier, anjourd'hni et demain », de Jean Laloy « Histoire du Japon »,

de Georges Samson « Les DOM-TOM », de Jean-Luc Mathieu

> UN DOSSIER: LES INDUSTRIES DE LA DÉFENSE

10 fiches de lecture à découper

et les romans de : Hervé Bazin, Claude Faraggi, Margaret Drabble, Tadeusz Konwicki, etc.

### SOUTIEN A UNE DÉMOCRATIE ÉLITAIRE

# Washington joue à fond le régime philippin

È difficiles négociations ont en lieu pendant l'été entre Manille et Washington, les Philippins demandant aux Etats-Unis d'augmenter considérablement le « loyer » de leurs bases militaires installées sur l'archipel. Un accord est cependant intervenu au sujet des conditions de stockage des armes nucléaires américaines. Et Mar Aquino demeure assurée du soutien politique total du grand allié d'outre-Pacifique.

Par WALDEN BELLO \*

La stabilité du régime de M= Aquino s'explique en grande partie par le soutien américain. Cet appui à la politique de « démocratisation : engagée après l'assassinat, en soût 1983, de Benigno Aquino est l'œuvre des sonctionnaires du département d'Etat, qui amorcèrent un changement radical par rapport à l'engagement long de quatorze ans aux côtés de Marcos. Alors que des idéologues de droite à la Maison Blanche et au Conseil national de sécurité s'en tenzient à cette ligne, en sévrier 1985, soit un an avant la chute du dictateur. M. Stephen Bosworth, ambassadeur des Etats-Unis à Mazille et diplomate de carrière, envoyait ce câble au secrétaire d'Etat, M. George Shultz : « S! l'opposition pouvait s'unir autour d'un seul candidat et si ce candidat devatt être élu président (...), l'opposition, selon nous, agirait de façon responsable et les relations américanophilippines se développeraient positivernent. = (1).

M. Bosworth a joué un rôle essentiel au cours des années de transition d'un régime à l'autre, de concert avec des diplomates chevronnés comme MM. Michael Armacost, soussecrétaire d'Etat pour les affaires politiques, Paul Wolfowitz, secrétaire d'Etat adjoint, et John Meisto, responsable des questions philippines. Conservateurs ou libéraux, ils out fait passer la Realpolitik avant l'idéologie, et ont façonné la politique américaine à Manille entre l'assassinat d'Aquino et la fuite de Marcos en février 1986. Ils ont lancé une campagne destinée à prendre de vitesse la gauche philippine en expansion en forçant Marcos à organiser des élections libres, prélude à son éviction. Et quand, à la sin de 1985, les milieux possédants d'opposition choisirent Mae Aquino comme candidate à la présidence, les pragmatistes de Washington comprisent que son image de « centriste démocrate » était l'arme la plus puissante qu'ils pouvaient utiliser dans leur stratégie visant à prévenir une polarisation politique, à contourner la forte gauche locale et à stabiliser le

En dépit de certains ratés - ainsi le soutien obstiné de M. Reagan à Marcos - cette stratégie a bien fonctionné, et Mª Aquino a toujours bénéficié de l'appui total de Washington. Une aide de plus de 1 milliard de dollars a été accordée au cours des deux dernières années. Les Etats-Unis n'ont certes rien fait pour alléger le paiement annuel de 2 milliards de dollars d'intérêts en remboursement d'une dette extérieure de 30 milliards. Mais ils ont fait campagne en faveur d'une assistance internationale accrue à Manille.

L'aide politique américaine n'a jamais fait défaut à Mª Aquino, chaque fois notamment qu'elle a du affronter ses adversaires de droite. En moins de deux ans, l'ambassade des Etats-Unis a joué un rôle décisif lors de cinq tentatives de coup d'Etat, intervenan directement auprès des putschistes liés l'ancien ministre de la défense, M. Juan Ponce Enrile (2). Grace à ce soutien, M= Aquino et la fraction de l'élite qu'elle incarne purent mener à bien le programme de rétablissement de la démocratie formelle : référendum constitutionnel de février 1987, élection du Congrès trois mois plus tard, élections locales et provinciales en janvier 1988. A la mi-1988, le désarroi réguait à la fois dans la gauche et dans les milieux militaires de droite, en grande partie en raison des appels du gouvernement à la population afin que le centre démocratique soit sauvé des extrêmes de gauche et de droite -.

Cependant, si le département d'État donnait son plein appui au programme de contre-guérille du gouvernement, le département américain de la défense a émis des réserves an sujet des tentatives de Manille de parvenir à un accord politique avec l'insurrection du Front national démocratique. Or, depuis la mi-1987, M= Aquino a agi dans le sens souhaité par le Pentagone: elle n'a pas relancé avec les insurgés les négociations, qui avaient échoué au début de la même année. Une grande publicité a été donnée à ses discours en faveur d'une victoire militaire « honorable ». Plus important encore : elle a conclu un modus vivendi avec les puissantes forces armées; elle a obtenu leur loyanté conditionnelle à l'égard de la « suprématie du pouvoir civil » en échange d'un chèque en blanc dans le domaine de la sécurité intérieure.

de son organisation, le Christian Broadcasting Network, distribute soo aide via les Chevaliers de Malte des Philippines, qui regroupent des catholiques réactionnaires (9). Le Pentagone facilite de telles actions grâce à ses moyens

Il faut aussi mentionner, parmi d'autres, l'organisation Christian Anticommunist Crusade (CAAC), besée en Australie, et l'Heritage Foundation de Washington (10). Ces deux groupes ont des liens étroits avec les militaires de droite et ont agi sur le plan international pour discréditer les institutions progressistes philippines, notamment un organisme fort respecté, la Task Force for Detainces, qui n'a pas craint de dénoncer les exactions des militaires sous la présidence de Mme Aquino.

Les réseaux étrangers d'extrême droite out beaucoup applaudi la création, appuyée par l'armée, de groupes d'autodéfense peramilitaires, qui se sont multipliés depuis 1987, et sont maintenant plus de deux cents. Ils ont été condamnés par Amnesty International et par le Lawyers Committee on Human Rights de New-York pour avoir commis des assassinats et mutilé des centaines de personnes, pour le plupart des dirigeants paysans, des syndides réseaux privés de droite, ces hommes out lancé un programme contre-révolutionnaire qui a fini par échapper à tout contrôle et qui, par ses excès, a empêché tout jugement réaliste et tout compromis. Dans le secteur asiatique en revanche, des diplomates de métier comme M. Armacost ont pris les choses en mains. Parce qu'ils piacaient la raison d'Etat et la souplesse avant l'idéologie et l'inflexibilité, ces

caces ont été les architectes des deux « triomphes » de l'administration Reagan dans le tiers-monde : le transition vers un système plus libéral aux Philippines et en Corée du Sud. Dans les deux cas, les Etats-Unis ont « collé » à des initiatives vennes d'élites locales et ils out soutenu une stratégie de libéralisation et de « démocratisation » considérée comme le meilleur moyen de manœuvrer la ganche, prévenir la polarisation et assurer la stabilité.

### Le traité sur les bases militaires

ETTE politique peut-elle réussir www. Philippines? Washington s'appuie sur l'expérience de démocratie formelle à l'américaine qu'a connue l'archipel depuis soixante-dix ans et qui fut interrompue par les quatorze aunées de dictature de Marcos. Ce système généra un certain équilibre social dans un pays dominé par une élite hargneuse et où la distribution de la richesse et la répartition du pouvoir étaient très inégalitaires. Cette élite assimila voloniers cette idéologie, et la mise en pratique de la démocratie électorale permit aux diverses factions de concourir aux fonctions officielles sans trop de violence. L'organisation d'élecLes responsables américains ont parfaitement compris l'importance de ce phé-

Il existe cependant des limites à la capacité du gouvernement de M= Aquino de stabiliser la situation (14). L'un des obstacles s'appelle l'armée. Car il existe une différence fondamentale entre le système actuel et celsi qui prévalait avant Marcos ; les responsables thus doivent désormais partager le pouvoir politique avec l'établissement militaire que Marcos a légné à ses successeurs. Les militaires ne souffrent aucune ingérence dans les affaires de sécurité et ils ont un pouvoir de veto dans d'autres domaines. Ils ne

respectent pas le droit dans leurs rapports avec les civils et ils ont été à l'origine de la création de groupes paramilitaires. Si М≕ Аquino пе рагvient pas à les placer sous sou contrôle, il y aura, du fait de l'armée, érosion de la stabilité durement gagnée grâce à la mise en place d'institutions démocratiques représentatives.

Le second obstacle est l'absence de réelles réformes ques. Le peralyzie risque de gangréner un système qui ne déciderait pas une réforme agraire et ne redistribuerait pas plus justement les

Marcos et ses amis locaux de la droite autoritaire sont discrédités, mais la gauche demeure puisexploiter les points faibles du régime. Si les réformes devaient se faire attendre, les

Philippins seraient de plus en plus nombreux à la suivre et à placer les programmes de classe au cœur de la vic politique.

Se pose enfin le problème de la contradiction entre la stratégie libérale des Etats-Unis aux fins de stabiliser le pays, et leur campagne, dénuée de finesse, destinée à maintenir les gigantesques bases militaires. Alors qu'on approche de 1991, année où expirera le traité sur les bases, Mª Aquino est de plus en plus coincée entre un mouvement nationaliste en rapide développement et les pressions de Washington en faveur d'un nouveau traité. La présidente et l'élite philippine savent que le soutien américain est essentiel pour leur maintien au pouvoir. Mais il n'est pas exclu que, dans les rangs du groupe dominant, des voix se fassent entendre pour lesquelles la rupture du « cordon ombilical - avec les Etats-Unis serait préférable à la dure atteinte à la crédibilité, à la légitimité et à la stabilité que constituerait, aux yeux de la population, la reddition de la nation à

Religious Right in the Philippines », Covert Actions, n° 29, hiver 1987. An snjet de l'action des Chevaliers de Malta, lire, par Martin A. Les et Kevin Cogan, «En Angola et au Nicaragus, la croisade des Chevaliers de Malte », le Monde diplomatique d'octobre 1986; sur celle de M. Pat Robertson, lire, par lagrid Carisader, «La foire aux miracles des telévangelistes américains », le Monde diplomatique, de juin 1988. me, de juin 1988.

propos de l'avenir des bases.

(10) A propos de l'Heritage Foundation et de son action contre le système des Nations unies et notamment de l'UNESCO, voir notamment le Monde diplomatique de jan-vier, avril, octobre 1985 et mai 1986. (11) Lire Annesty International, Philippines: combe exsessine hier et encore, Paris, 1988, 83 pages, 17 F et Vigilantes in the Philippines, Lawyess Committee for Human Rights, New-York, 1988.

(12) New York Times, 4 avril 1987.
(13) New York Times, 17 avril 1987. Pala dit prendre modèle sur Goebbels (Land. Poverty and Politics in the Philippines, 1988, Catholic Institute for International Relations, Londres)

(14) Le Monde diplomatique de mai 1987 a publié un dossier sur « les fragilités de la jeune démocratie philippine ». Lire ansai dans le Monde diplomatique de septembre 1988, « L'écrivain philippin dans le combet contre l'injustice », par Francisco Sienil José.

S (Mary all



La dictature est tombée, les mon

L'action des réseaux de droite

E<sup>N</sup> poussant M<sup>no</sup> Aquino à rojeter la paix avec l'insurrection tout en la concluant avec l'armée, le Pentagone n'entre pas en conflit avec le département d'Etat. Son souci principal est de faire de l'armée une force contreinsurrectionnelle efficace qui use de la répression de façon sélective, au lieu de lancer au hasard et sans discrimination des actions violentes, tactique qui rendit les militaires si impopulaires du temps de Marcos. Ce qui implique un système de renseignements efficace jumelé avec des opérations, claudestines ou non, planifiées avec soin.

« Gagner les cœurs et les esprits »: ce projet est au centre du programme de contre-insurrection qui a provoqué le déploiement des «équipes spéciales d'intervention ». Leur mission: l'« action civique» et les programmes de travaux ruraux. Comme l'a dit le ministre de la défense, le général Fidel Ramos, proche allié des Américains et de M= Aquino, «l'insurrection est d'abord politique et incidemment seulement militaire > (3).

Les services officiels américains ne sont cependant pas les seules forces extérieures à influencer la politique du pouvoir dans ce domaine. Plusieurs personnalités et organisations sont très actives, qui partagent les vues des réseaux de droite américains et interna-

L'une de ces personnalités est le général en retraite John Singland, qui a beaucoup fait pour fournir en armes, notamment, la Contra du Nicaragua (4). Figure-clé de la Ligue anticommuniste mondiale, il est souvent présent aux Philippines depuis deux

\* Chercheur spécialisé dans les questions du Pacifique à l'Institute for Food and Developtnent Policy de San-Francisco. Auteur notamment de U.S. Sponsored Low - Intensity Conflict in the Philippines, 1987.

ans, officiellement pour rechercher des trésors qui auraient été enterrés dans l'archipel par le général japonais Yamashita à la fin de la seconde guerre mondiale, M. Singlanh a noué des contacts avec plusieurs responsables de droite commus, parmi lesquels son ami Luis Villareal, qui a, pendant une courte période de 1987, dirigé les services de renseignements, l'ancien ministre de la désense, le sénateur Enrile, et Eva Estrada Kalaw. personnalité-clé de la branche philippine de la Ligue anticommuniste. M. Singland aurait essayé de vendre des armes et offert une aide financière à des groupes de droite parmi lesquels les planteurs de canne à sucre, qui constituent des armées privées dans l'île de Negros, où les tensions sont vives (5).

Il faut aussi souligner l'action des adeptes de l'Eglise de l'Unification du révérend Sun Myung Moon, dont les options de droite sont commues (6). Elle a recruté Mª Celia Diaz-Laurel. femme du vice-président Laurel, qui dirige la branche locale de Causa bras » politique de l'Eglise. La doctrine de Causa est disfusée dans tout l'archipel (7), et l'idéologie mooniste semble de plus en plus influente dans l'armée (8). Les moonistes financeut aussi des conférences anticommunistes qui facilitent les contacts entre, d'une part, généraux et politiciens philippins et, d'autre part, des hommes de droite américains tels M. Ray Cline, ancien directeur-adjoint de la CIA, et le générai Richard Stilwell (CR), ancien sous-secrétaire à la défense

Agissent aussi des organismes d'aide liés à la droite religiouse. Christian Aid accorde une assistance humanitaire à nombre de groupes fondamentalistes. Americares, qui reçoit 10 % de ses fonds de l'évangéliste Pat Robernos et d'être de gauche » (11). Le lien entre les groupes d'autodéfense paramili-taires et la droite internationale est à l'occasion direct; par exemple, Jun Pala, commentateur de droite comu de la radio de Davao, et qui est lié aux responsables de plusieurs groupes paramiitaires, utilise la propagande de Cansa dans ses émissions (12). Il est cependant peu probable que

les activités de ces mouvements privés de droite soient coordonnées par des responsables américains, si l'on met à part les exemples de transports aériens d'« aide humanitaire » organisés par le Pentagone. Alors que le département d'Etat et le département de la défense soutiement M. Aquino, les orga-nismes privés de droite ont accusé la présidente de se montrer conciliante cavers les communistes et out noué des relations avec ses pires ennemis, MM. Enrile et Laurel. Alors, d'autre part, que Washington soutient le minis-tre de la défense, le général Ramos, diplômé de West Point et bras droit de Me Aquino, le général Singlanh a publiquement demandé son renvoi pour "incompétence". Les groupes de droite pensent que les organisations paramilitaires constituent la solution au problème de la guérilla, mais les officiels américains ne cachent pas leur appréhension de voir défendre pareilles thèses.

La pradence da département d'Etat rexplique fort bien: au Salvador, les activités des escadrons de la mort et des groupes paramilitaires ont renforcé la gauche plus qu'ils n'ont contribué à l'éliminer, contraignant les Etats-Unis

à les mettre an pas en 1983. Quant à la CIA, mil ne sait avec pré-cision ce qu'elle fait. En 1987, elle a obtenu un budget de 10 millions de dollars pour ses actions aux Philippines et une augmentation de 10 % de ses effec-tifs à l'ambassade de Manille (13). Elle est silrement en contact avec les groupes paramilitaires et leurs alliés an sein de l'armée, mais rien n'indique qu'elle les soutienne activemen

La politique concernant la Contra a été menée par des idéologues tels le lieutenant-colonel North an Conseil national de sécurité, et le secrétaire d'Etat adjoint, M. Eliott Abrams. S'appropriet sur des réseaux officiels et

tions permettait aussi de gommer qualque peu les clivages sociaux et économiques, d'autant qu'elles étaient l'occasion d'une « redistribution des revenus », les candidats dépensant des millions de pesos pour acheter les voix, et les élus récompensant leurs partisans pauvres avec des postes administratifs. Aux élections suivantes, on chassait les « canailles » an pouvoir, et le cycle se pour mivait. Marcos le rompit en décrétant la loi martiale en 1972 jusqu'à ce qu'émerge une vaste alliance interclassiste qui l'a contraint à la démission en

On a assisté depuis lors partout dans le pays à la résurgence de l'ancienne vie démocratique fondée sur les élections et la domination d'une élite. Même dans les secteurs ruraux où la Nouvelle armée du peuple était puissante, les « politiciens traditionnels » ont souvent battu les candidats appuyés par la guérilla, car les programmes fondés sur une analyse de classe ont en moins d'impact que les discours démagogiques de personnalités et de factions représentant l'élite.

(1) « The opposition: Uniting or Fragmenting», clible de M. Bosworth au département d'Etat, février 1985.

(2) « Aquino Regime Nearly Toppled», New York Times, 7 septembre 1987, et « Allegations of Coup Tie Lik Manila», Washington Post, 27 octobre 1987.

Post. 27 octobre 1987.

(3) Citation fournie par Sara Miles, à l'institute for Food and Development Policy, Sar-Francisco, II juin 1987.

(4) Voir le Monde diplomatique d'avril 1986 (« Des millions de dollars pour les « combattants de la liberts », par Pierre Abramovici) et de septembre 1987 (« Têtes brûlies, menra, nobles croisés et escrocs », par Pierre Abramovici et Jacques Decornoy).

(5) Voir Joel Picart, « Les ravages de la crise (du sucre) aux Philippines », le Monde diplomatique de mars 1988.

(6) Voir « Une paissance au service de l'auticommunisme : l'internationale Moon », par Jean-François Boyer et Alejandro Alem, le Monde diplomatique, février 1985.

(7) Seth Mydans, « Right Wing Vigilantes Spraad in the Philippines », New York Times, 4 avril 1987.

(8) James Clad, "The Soldiers of God".

For Eastern Economic Review, 12 mars 1987.

(9) Marries Danguilan-Virug, "Medecines
Over Bullets: New U.S. Tack in R.P. Counterinsingency", The Financial Post (Manile),
14 octobre 1987, at Howard Goldential, "The





# e philippin

caces ont été les archiers le se triomphes a de l'administrate le gan dans le tiers-monde le les princes et en Corée du Sal le deux cas, les Elats-Unis de les initiatives venus d'étables des initiatives venus d'étables sation et de démocratique le dérée comme le meilles le manceuvrer la gauche, prime risation et assurer la gauche. risation et assurer la stabilité le mester le le mester

mailé sur les bases militaires

Les responsables américais on le tement compris l'important de Il existe cependam de la capacité du gouvernene de la capacité du gouvernene de stabilier la me des obtachs le l'armée. Car il existe me de fondamentale entre le spiere et celui qui prévalait avant les reappressables élus dorge in and of our destorze Ce sys FF SOCIAL responsables élus donne partager le pouvoir politique av partager le pouveir puilique le blissement militaire qui lie légué à ses successem la me de souffrent aneune infrante affaires de sécurité et la out ille de la completation de la compl

de veto dans d'autres domini avec les cris ont été à l'app la création de le paramilitante Ma Agrina 1: vient per like SOUS SOO COMME aura, de la l'armés, frainé stabilité des gagnée grie mise en pleafe tutions disease

> Le secret e est l'amen SOCIALISS & In ques. La prote que de page derait 2: redistribum plus justeme

Матсов в ва locaux de la b autoritaire 🖼 crédités, mail, che demetet sante et in faibles in right les réforms sa se faire mais Philippins seraient de plus a per Dreux à la suivre et à ples bi grammes de classe se con ét

politique Se pune enfin le problème contradiction care la smissie des Ettis-Lais aux fins de suite pays, et leur campagne des ficesse, destinee à maneur et tencium bases militares Alex approche de 1991, sanée di cie 172116 sur ies bases, Ma Aquel Pius en plus coincée entre se ment nationaliste en apie de Theret et les pressions de Water favent d'un nouveau trité lis Gente et l'élite philippine sie souties américais es cons Rue maintien au poeroit. Minis pas exclu que, dans les rupas deminant, des veut se laura Pour lesquelles la rupture à 18 Oribilital · aver les Eustaf Prétératie i la dure sueme la beite. I in lagrimite it i be que constitueran, aux par en lation, la reddition de la propos de l'avenir des bass.

k on dier-

Pens Sinc.

eesdidal?

the per bio.

me où 🖮

Religious Right in the Philippen, & Actions, or 29, how 1987, Asserts des Chevaliers de Malin, fin per A. Leer et Kevis Copin, de Malin A. Leer et Kevis Copin, de Orden A. Leer et Kevis Copin, de Orden A Chevalus Cogn. de Chevalus C

CHILI: LA DICTATURE ASSIÉGÉE

# Qui a peur du général Pinochet?

E Chili vient de connaître, au cours des semaines précédant le plébiscite du 5 octobre, un insolite vent de liberté. Les seize partis politiques d'opposition, groupés au sein du Comité national nour le « non », ont contraint la dictature – très isolée sur le plan international - à de nombreuses concessions. Les citoyens, le temps d'une campagne, semblent s'être soudain libérés de la peur. Mais le régime militaire reste fort ; d'autant plus qu'il se vante de quelques contestables « succès » économiques.

Par notre envoyé spécial IGNACIO RAMONET

La rue est déserte, mal éclairée. Il fait muit. Une femme - robe noire, cheveux longs, la quarantaine - sort soudain d'un petit immeuble. Elle s'avance jusqu'an milieu de la chaussée. se retourne, lève la tête : - Fort, le son ! -, crie-t-elle. Des enfants installent, sur le rebord d'une fenètre, un haut-parleur. Et la musique éclate, puissante, torrentielle, envahissant la nuit. C'est, sur l'air du Beau Danube bleu, la Valse du « non », l'hymne drolatique des adversaires de la dictature chilienne. Un homme, entre-temps, sort à son tour ; il enlace la femme et l'entraîne dans le courbillon de cette valse-protestation. Ils dansent souls dans la nuit, au cœur de Santiago, applaudis par leurs enfants; et ils rient, surpris per leur andace, comme s'ils voulaient par leur eeste insolite effacer quinze longues années de peur et de silence.

D'autres fenêtres se sont maintenant éclairées : des gens sortent aux balcons. ils frappent sur des casseroles et ajoutent à la tonitruante valse le vigoureux tam-tam de leur propre refus. Tous répondent, ce mardi 30 août 1988, à l'appel des partis d'opposition pour pro-tester contre la désignation, par la junte militaire, du général Pinochet candidat à la présidence pour la période 1989-1997.

Cette désignation n'a pas surpris. Mais l'opposition et une grande partie de l'opinion publique avaient espéré, jusqu'à la dernière minute, qu'une eutre personnalité serait proposée. D'autant que deux des quatre membres de la junte (1) avaient publiquement souhaité un candidat « civil » et « agé de moins de soixante ans » (le général Pinochet en a soixante-douze). Et que l'Eglise, quelques jours plus tôt, dans une déclaration largement diffusée, avait recommandé le choix d'une . personnalité de consensus ». C'est pourquoi, sans surprendre, la désignation du général Pinochet a provoqué déception

Dès l'après-midi du 30 août, des milliers de jeunes opposants occupaient le centre de la ville et, malgré l'intervention violente des forces de l'ordre, empéchaient la concentration des partisans du dictateur sur la place de la Moneda. El Mercurio, journal proche du pouvoir, avait annoncé un rassemblement de trois cent mille personnes pour acclamer le candidat désigné: huit mille à peine parviendront à se réunir, fortement protégées par des carabiniers, dans une atmosphère de camp retanché, cernées par les nuages de gaz lacrymogène. Les journaux télévisés du soir auront bien du mal à présenter des images de « foule en délire » acclamant le chef de l'Etat.

La perspective de voir le général Pinochet demeurer au pouvoir jusqu'en 1997 a fait disparaître, chez beaucoup de citoyens, la peur. Depuis ∞ 30 août 1988, l'opposition occupe la rue et, sans craindre les risques (2), se comporte comme si les conditions d'une pleine démocratie étaient réunies. Elle prend ainsi le pouvoir au piège de ses propres promesses, puisqu'il a donné l'assurance que la campagne pour le plébis-cite du 5 octobre se déroulerait dans le respect des règles démocratiques.

Le revirement de Washington

CE plébiscite est prévu par la Constitution de 1980, approuvée par référendum il y a huit ans. Elle n'entrera effectivement en vigueur que transitoires prévoient la désignation per la junte militaire, six mois avant cette date, d'un candidat à la présidence pour un mandat, non renouvelable, de huit ans. Cette candidature est soumise à plébiscite. Si, le 5 octobre, le « oui » l'emporte, le général Pinochet reste au ponvoir et organise des élections législatives avant la fin de 1989. Si le « non » gagne, le dictateur demeure encore à la tête de l'Etat jusqu'au 11 mars 1990, et organise, fin 1989, une élection présidentielle (à laquelle il pourrait théoriquement se présenter) et des élections législatives.

Dans tous les cas de figure, et quel que soit le résultat de la consultation du 5 octobre, le général Pinochet reste donc, en principe, à la tête du Chili au moins jusqu'au 11 mars 1990.

Pour faire accepter à l'opposition cette contraignante règle du jeu et une Constitution fort peu démocratique, le régime a dû faire des concessions politiques. Il a légalisé les partis d'opposition (à quelques exceptions près, en particulier celle du puissant Parti communiste interdit en vertu de l'article 8 de la Constitution, qui déclare illégal tout « groupement fondé sur la lutte de classes »). Le 2 février dernier, seize partis (dont le Parti démocratechrétien et les deux principaux partis socialistes) se rassemblaient dans une sorte de Front du refus et constituaient le Comité national pour le « non ». Soutenu par l'Eglise et appuyé par les Internationales socialiste, démocratechrétienne et libérale, ce Comité n'a cessé, en toute légalité, de harceler le couvoir, réclamant sans cesse plus de liberté pour faire normalement campagne en faveur de ses thèses. Le dictateur a été contraint de céder, craignant un boycottage de l'opposition qui rappellerait, aux yeux de l'opinion internationale, le caractère odieux du régime.

Cette stratégie de l'opposition anie, à laquelle s'est rangé petit à petit le Parti communiste, a bouleversé le contexte politique et provoqué une paradoxale embellie démocratique. L'Etat d'exception a été levé. Les exilés ont enfin pu rentrer et s'exprimer librement. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT), interdite jusqu'alors, a pu se reconstituer et a tenu son premier congrès en août dernier. Une

presse d'opposition, agressive et pugnace, s'est épanouie; en particulier les quotidiens la Epoca (chrétiendémocrate) et Fortin diario (gauche). les hebdomadaires Cauc Analisis, Apsis et Hoy, qui, tous, tirent à boulets rouges sur le régime et dénoncent, jour après jour, semaine après semaine, son iniquité, sa violence et ses atteintes aux droits de l'homme. Plusieurs dizaines de journalistes font l'objet de procès « pour injures aux forces armées », certains sont en prison et beaucoup reçoivent régulièrement des menaces de mort (3). Rien n'y fait, les attaques contre les abus du régime se poursuivent. Des stations de radio font de même, surtout Radio Cooperativa, très écoutée dans les poblaciones, ces quartiers miséreux de la périphérie

La télévision elle-même - très contrôlée par le pouvoir - a été contrainte de donner la parole aux leaders de l'opposition. Et cela bien avant le début de la campagne officielle pour le plébiscite, au cours de laquelle le Comité pour le « non » a pu diffuser des émissions de quinze minutes sur les trois chaînes nationales. Dès janvier 1988 – et pour la première fois depuis quatorze ans, – des émissions de débats politiques, donnant la parole à des partisans du régime et à des représentants de l'opposition, out com-mencé à être diffusées : « Corrientes de opinion » sur la chaîne 11 ; « De cara al pais » sur la chaîne 13; et « Derecho a respuesta » sur la chaîne 5 (4). C'est au cours d'une de ces émissions que M. Ricardo Lagos, chef du Parti pour la démocratie (PPD, socialiste), est devenu célèbre du jour au lendemain en interpellant en direct, l'index pointé vers la caméra, le dictateur : « Je vals vous rappeler, général Pinochet, vos promesses non tenues... » Tout le pays retint ce soir-là son souffle, interloqué par tant d'audace (5). Et l'opposition trouvait d'un coup le leader charismatique dont elle avait tant besoin.

Dans ses exigences démocratiques, l'opposition a pu compter sur un allié récent mais de poids : les Etats-Unis. Jusqu'en 1985, l'ambassadeur améri-cain était considéré comme « le cluquième homme » de la junte. Les choses out beaucoup changé depuis l'arrivée, en novembre 1985, d'un diplomate de carrière, M. Harry G. Barnes, ancien ambassadeur en Inde, unanimement respecté. Choisi par M. George Shultz, il reçut comme instruction de favoriser le changement

démocratique. C'était une conséquence de la politique de Washington en Amé-rique centrale; les attaques contre les sandinistes au Nicaragua et contre le sénéral Noriega au Panama, au nom de la démocratie, ne pouvaient être crédi-bles que si Washington prenait également ses distances avec le symbole même de la dictature en Amérique latino, le général Pinochet. Dès juillet 1986, après qu'un jeune photogra-phe chilien, Rodrigo Rojas, résident à Washington, cut été brûlé vif par des militaires à Santiago, la nouvelle attitude des Etats-Unis à l'égard du régime va devenir manife

L'ambassadeur Barnes dénonce le comportement des forces de l'ordre, rappelle que le régime militaire a été maintes fois condamné par la Commis-sion des droits de l'homme des Nations unies, et assiste à la messe de funérailles au milieu de centaines de participants qui seront dispersés brutalement par la police à l'aide de gaz lacrymogène. M. Barnes reçoit les dirieants de l'opposition et les responsables des organisations qui - comme le Vicariat de la solidarité - défendent les droits de l'homme.

Autre signe du changement améri cain : le Congrès a accordé, en 1987, 2,2 millions de dollars à l'opposition démocratique pour l'aider dans sa cam-pagne électorale. Cela a mis en fureur le dictateur qui, dans son message à la nation, le 1º janvier dernier, dénonçait « cet agresseur étranger qui aide ceux

que » et a publié plusieurs documents — dont un Bilan économique et social du régime militaire (9) - soulignant l'appauvrissement général de la population, la baisse des salaires réels (les plus bes d'Amérique latine, à l'excep-tion de la Bolivie). Le pouvoir d'achat a diminué, depuis 1970, de 17 %; les dépenses en matière sociale ont été réduites de 20 % et quatre Chiliens sur dix demeurent privés de sécurité sociale. Plus d'un tiers de la population active occupe des « petits boulots » (gardiens de voitures, circurs, vendeurs ambulants... (10). L'opposition repro-che enfin de vendre à l'étranger, par le bisis des privatisations et sous le pré-

texte de réduire le poids de la dette, une part de l'industrie et des richesses nationales. Un échec social est aussi un échec économique.

Les seize partis du Comité pour le « non » ont publié, le 10 mai dernier. une sorte de projet commun de gouvernement, l'« Engagement économique et social ». Ils y formulent vingt et une propositions pour mettre l'économie au service de la nation et des citoyens (11). Il n'y est pas question de nationalisation ou de réforme agraire; et on remarque une réconciliation avec l'entreprise privée, dont le « rôle transcendantal dans le développement national est reconnu ».

### Trois scénarios pour une crise

E principal argument du pouvoir, L au cours de sa campagne pour le « oui », a consisté à dire que le trionphe du « non » significrait un retour au « chaos de l'Unité populaire ». En lais-sant revenir, à la veille du serutin, des personnalités emblématiques proches de Salvador Allende, il a cherché à renforcer cet argument. Il n'ignore pas, en effet, que l'image de l'Unité populaire est négative pour beaucoup de Chiliens. Mais la simplicité et la brutalité d'un tel slogan ne semblent pas avoir convaincu. Les citoyens savent et le pouvoir l'a assez dit naguère pour faire accepter sa Constitution - que le succès du « non » ne place pas automa-

tiquement l'opposition aux commandes

de l'Etat, et que le général Pinochet reste chef de l'Etat jusqu'en 1990. En

revanche, ils n'ignorent pas que co

succès permet l'organisation d'une

élection présidentielle, dans deux ans,

L'opposition est persuadée que le dictateur peut être battu, et tous les

sondages à la veille du scrutin renfor-

calent cette conviction (12). Mais la

question qui se pose est de savoir ce

que ferzit le général Pinochet devant

l'évidence de son échec. Trois scéna-

rios, inspirés per l'attitude récente de

régimes autoritaires confrontés à des

résultats électoraux défavorables, vien-

nent à l'esprit. Comme en Halti, le pou-

voir suscitera-t-il, le jour même des

élections, de violents désordres lui per-

mettant d'annuler le scrutin et de ren-voyer le plébiscite à plus tard ? Aura-t-

il recours, comme aux Philippines ou

an Mexique, à la fraude ? Ou alors,

comme les militaires uruguayens en

1980, acceptera-t-il la sanction popu-

laire et favorisera-t-il la transition vers

vraiment pluraliste.

in démocratie ?

L'opposition a pris de nombreuses mesures pour rendre la fraude pratiquement impossible (13); elle a placé des observateurs dans tons les bureaux de vote; a mis sur pied - avec l'aide d'instituts de sondage étrangers - un système de vérification parallèle; et a invité des personnalités de renom international à venir à Santiago le jour du plébiscite pour garantir l'impartialité

Restent les deux autres scénarios : le pire, l'haîtien; et l'optimiste, l'urugnayen. C'est sur ce dernier que mise l'opposition. Elle estime que, battu, le général Pinochet n'aurait plus la même représentativité au sein de son propre régime. Le camp du pouvoir peut alors se fracturer. Et une négociation deviendrait possible avec les forces armées pour établir les formes d'une transition pacifique vers la démocratie, comme cela a été récemment le cas en Argention et un Brésil.

Si - en usant de la fraude - le dictateur s'entêtait à vouloir conserver le pouvoir, ce serait le retour à la stratégie de la peur. L'opposition démocrati-que, flouée, se retirerait du jeu. Sonnerait alors l'heure de ceux qui, depuis longtemps, ont choisi la voie de l'affrontement contre le régime mili-taire et le recours aux armes; par exemple, le MIR (commission militaire) ou, surtout, le Pront patriotique Manuel Rodriguez, que rejoindraient sens doute, sur le sentier de la guerre, des milliers de jeunes sans espoir venus du fond de leurs quartiers de misère.

(1) La junte militaire est actuellement constituée par le général Pinochet, comman-dant en chef de l'armée; l'amiral Merino, commandant en chef de la marine; le général Matthei, commandant en chef de l'armée de l'air et le général Stange, directour général des cara héniese

(2) Il y out, pour la seule journée du 30 août dernier, trois personnes (dont deux enfants) tuées par la police et les Carabiniers,

(3) Cf. Analisis, 22 solt 1988 et Mensale.

(4) Cf. le rapport de Guillermo Sunicel, « Les programes de conversacion », Instituto latino-americano de estudios transpacionales (ILET), Santiago, avril 1988.

(5) Lire le texte complet de l'émission dans : David Turkeltanh, Ese seitor Lagos, es BAT, Santiago, 1988, pp. 147 à 172. (6) Cf. Martha Lyn Dogget, "Washing-ton's not-so-quiet diplomacy » in NACLA, dossier sur «Pinochet's plobiscits», New-York,

(7) Progrès économique et social en Amérique latine, rapport 1988, Banque inter-américaine de développement, Washington, tembre 1988, p. 393.

19 septembre 1988, p. 393.

(8) Cf. Joaquim Lavina, Chill, revolucion silencione, Zig-zag, Santiago, 1988. Lire aussi: Financial Times, 5 juillet 1988, ainsi que Chile to 1991, The Economist Intelligence Unit, Incorres, juillet 1987.

(9) La Epoce, Santiago, 30 avril, 1988.

(10) Cf. Engenio Ortega et Ernesto Tironi, Pobreza en Chill, Centro de estudios del desarrollo, Santiago, 1988; et Ernesto Tironi, Silencios de la revolucion, Puerta abierta, Saturated, 1938.

(11) « Compromiso economico-social de la (11) « Comprission economico-eccasi de la campaña por el no » document ronéoté, Santiago 10 mai 1988; un lira aussi Sergio Bitar Ernesto Edwards et Carlos Ominami, « Cambiar la vida, una nueva economia para Chili » Servicio editorial, Santiago, 1988.

(12) Cf. Analizis, 29 août 1988.

(13) Cf. le dossier « El france y como se va a impedir », Casses, Santiago, 4 septembre 1988.



UN TRACT DE L'OPPOSITION, FIN AOUT 1988 (« LE GRAND CHAHUT NATIONAL ») Comme si les conditions d'une plaine démocratie étalent réunies

qui trahissent leur patrie. Et qui dépense des millions de dollars pour s'ingérer de manière inacceptable dans nos affaires (6).» Le régime, dans sa campagne en

faveur du « oui », a mis l'accent sur la « réussite » économique, sur la modernisation du pays et sur les « succès » en matière de développement. Il cite des indicateurs économiques toujours contestables parce que fondés sur des moyennes statistiques qui cachent les zones de pauvreté. L'économie se trouve dans sa cinquième année consécutive d'expansion. Le taux d'inflation, un des plus faibles d'Amérique latine, ne dépasse pas 20 %. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,7 %. L'activité a été stimulée par le dynamisme de nouveaux pôles de développement comme les zones de Copiapo (fruits), de Temuco (industrie) et de Puerto-Moutt (forêt et pêche); et le bâtiment a connu une croissance considérable grâce à la construction de logements. Le taux de chômage est tombé à 7.9 % à la fin de 1987, « le niveau le plus bas de ces quinze dernières années (7) ». La valour des exportations, en 1987, a augmenté de 24,4 % en raison de l'augmentation des ventes de cuivre stimulées par la hausse actuelle du cours mondial de ce métal et de l'accroissement du volume des exportations de fruits frais, de produits forestiers et de produits de la pêche. Le cuivre ne représente plus que 40 % de la valeur des exportations contre 80 % naguère. Le volume de la dette enté-rieure a été réduit, mais, par habitant, le moutant de la dette reste parmi les plus élevés du continent. Au 31 mars 1988, le montant total de la dette était de 20.1 milliards de dollars. Les paiements d'intérêts de la dette, comme coefficient des exportations, sont tombés de 43 % à 26 % entre 1985 et

L'opposition dénouce, de son côté. e les mythes de la campagne économi-



(Suite de la première page.)

Le volume du rapport conjoint du Sénat et de la Chambre sur le budget du Pentagone a décuplé entre 1970 et 1985. Si la Chambre consacrait seulement — en moyenne — une journée à l'examen du budget militaire dans les années 60, la durée des débats a tourné autour de sept jours de 1980 à 1986. Pendant cette même période, les amendements des élus ont été multipliés par douze.

Les présidents sont moins élus pour leur programme que parce que l'électorat, frustré et mécontent, rejette l'adversaire, ce qui provoque des tensions entre l'exécutif et le Congrès, et fait de l'instabilité un facteur consubstantiel au système politique américain. Ce fut, à l'évidence, le cas en 1980 et en 1984 : M. Reagan à chaque fois l'a emporté facilement, alors que 45 % des électeurs potentiels ne s'étaient pas déplacés, mais les démocrates ont, en même temps, conservé le contrôle de la Chambre.

En dépit d'une incontestable popularité personnelle, le président n'a pu constituer une coalition stable pour appuyer ses projets à l'intérieur et à l'extérieur, et moins encore pour triompher du scepticisme croissant de l'opinion à l'égard de son programme alors que, depuis 1953, ses prédécesseurs républicains avaient su imposer leurs vues grâce à l'alliance des élus de leur parti et des démocrates du Sud, mécontents. M. Reagan a seulement bénéficié de cette conjonction jusqu'en 1982; elle s'est ensuite progressivement désintégrée, en raison de son refus d'aider les industries textiles du Sud et de protéger les intérêts agricoles de la concurrance mondials.

L'affaiblissement, sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, de ce bloc conservateur a provoqué un conflit de plus en plus aiguentre l'exécutif et le législatif. Le Congrès a vivement résisté en 1984 à la volonté de M. Reagan d'augmenter les dépenses militaires. En 1986, les démocrates ont retrouvé le contrôle du Sénat et renforcé leur majorité à la Chambre. Ce fut la mort du reaganisme, de ses options conservatrices et floues à l'intérieur, de ses choix internationaux extrémistes. Aucun président ne pourra tenter pareille expérience à l'aveair (1).

La fin du consensus populaire et le scandale de l'« Irangate »

A fin du consensus populaire qui, après 1946, permit aux présidents successifs de mener une politique extérieure agressive, sans se préoccuper de l'opinion, a toutes chances de peser lourdement sur les choix du futur gouvernement. La guerre du Vietnam a rendu les Américains hostiles aux inter-

ventions militaires; la volonté de MM. Carter et Reagan d'augmenter le budget de la défense a certes obtenn l'appui de l'opinion en 1980 et en 1981, car elle était soutenne par les deux partis, mais déjà, à partir de 1982 les Américains estimaient à trois contre un que ces dépenses étaient trop élevées.

Fin 1982, les sondages ont traduit l'opposition, à quatre contre un, à l'envoi d'un curps expéditionnaire au Salvador, le recours à l'usage des troupes n'étant approuvé dans pratiquement aucun cas. Au début de 1988, 58 % des Américains interrogés refusaient l'octro d'une aide à la Contra nicaraguayenne (2). Le Pentagone a bien compris que la force de tels courants d'opinion hypothèque sa liberté de s'impliquer à l'avenir dans des guerres locales (3).

Incapable d'innover, l'administration Reagan a aggravé les problèmes politiques, économiques et militaires qui sont ceux de la puissance américaine depuis plus de dix ans. Cet échec était prévisible dès le départ puisque, comme le souligna plus tard le directeur du budget, M. David Stockman, l'ancien gouverneur de Californie « n'avait qu'une tdée des plus floues de ce que significait la politique économique de l'offre (4) ». Comme tous les cheis de l'exécutif, M. Reagan avait d'abord des électeurs à récompenser.

Jamais la volonté affirmée de s'en tenir à « la liberté du marché » ne fut violée de façon aussi flagrante que par le programme de soutien à l'agriculture dont bénéficièrent les Etats agricoles constituant le noyau dur parlementaire de l'appui au gouvernement Reagan. En 1983, 38 milliards de dollars furent débloqués principalement au profit du tiers le plus riche des fermiers, soit sept fois plus que la moyenne des années antérieures à la présidence Reagan. Depuis lors, les aides aux agriculteurs out encore augmenté.

En 1983, un déficit budgétaire de 210 milliards de dollars, le refus présidentiel d'augmenter les impôts et de diminuer les dépenses, provoquèrent

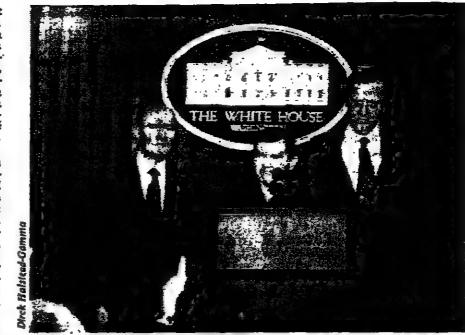

LES RESPONSABLES DE L'ENQUÊTE SUR LES VENTES D'ARMES ILLÉGALES.
Une effete montée par des grandes par servades.

une crise financière, interdisant tout accroissement du budget du Pentagone. Entre 1983 et 1988, le Congrès a voté des dépenses militaires inférieures de 130 milliards de dollars aux demandes de l'exécutif.

Il est prévisible que les déficits budgétaires resteront énormes au cours des prochaines années (162 milliards de dollars au moins en 1989) — ce qui laisse présager de nouveaux heurts sérieux entre la Maison Blanche et un Congrès dont l'électorat est prioritairement préoccupé par les problèmes intérieurs. Or, sauf exception, il n'a guère à attendre d'une augmentation des dépenses militaires ou de politique étrangère, celles-là mêmes que le président est le plus enclin à favoriser.

Il y a peu de risques que les futurs présidents commettent les mêmes erreurs diplomatiques que M. Reagan. Le poste de conseiller du président fut créé en 1953 : il a eu 16 titulaires dont 6 pendant les deux mandats de M. Reagan, témoignage accablant des luttes intenines incessantes qui ont agité la Maison Blanche. De plus, jamais depuis la seconde guerre mondiale un secrétaire d'Etat et un secrétaire à la défense ne s'étaient autant opposés que ne l'ont fait MM. Shultz et Weinberger. A la fin de 1986, l'affaire de l'« Irangate» et celle du « Contra-gate» ont fait chuter la crédibilité du gouvernement auprès du Congrès à son plus bas niveau.

Cet exemple étonnant de concentration du pouvoir en même temps que d'incapacité chez les conseillers du président n'a pas seulement renforcé la volonté d'autonomie du Congrès; il a surtout accru la métiance de l'opinion à

l'égard des objectifs gouvernementaux et de la compétence de l'équipe au pouvoir. Ce scepticisme vis-à-vis de la classe politique fera partie de l'héritage du nouveau président. Le scandale du -Watergate -, en 1973-1974, avait provoqué une crise constitutionnelle mettant en cause le pouvoir du président et ses relations avec le Congrès; l'abus de pouvoir se situait, aux Etats-Unis même, bien plus que dans le domaine des relations extérieures. En revanche, l'« frangate» a privé de toute légitimité les instances où se décident la politique étrangère et les objectifs qu'elles poursuivent : ce nouveau scan-dale a mis au jour des appareils sécrétant le mensonge, dépourvus de principes et pris en main par des

Cette affaire a signifié l'arrêt de mort de la doctrine reaganienne selon laquelle il faut faire reculer partout le communisme et les mouvements révolutionnaires, chaque fois que cela est possible, en aidant toute force locale utilisable à cette fin. Depuis 1953, Washington avait le plus souvent mené des actions clandestines, moins coûtauses et plus efficaces que l'envoi de troupes conventionnelles, bien plus simples aussi à mettre en œuvre, des démentis restant toujours possibles en cas de divulgation ou d'échec. Alors que l'administration Reagan a prôné l'usage de la guerre clandestine bien plus que les gouvernements précédents, elle n'a pas davantage mis à contribution la CIA que la plupart d'entre eux. Mais la combinaison d'un discours belliqueux et d'une stratégie désastreuse diminuera la marge de manœuvre du prochain président en matière d'action

### Les frustrations du Pentagone

Le futur gouvernement derra également trancher dans le vif de la querelle qui a opposé MM. Shultz et Weinberger, le premier étant favorable à un plus grand usage des troupes et à une application plus active de la doctrine Reagan. Des questions vieilles de trente ans. Mais l'important, en l'occurrence, est que M. Weinberger reflétaire les convictions profondes des

Le Pentagone avait certes approuvé, en rechignant, la décision d'envahir la Grenade en 1983 et de bombarder la Libye en 1986, mais il s'est régulièrement opposé à l'utilisation des forces armées lorsqu'il n'était pas assuré de pouvoir ensuite les dégager rapidement. Depuis 1982, M. Weinberger et les chefs d'état-major se sont fermement prononcés contre l'envoi de troupes en Amérique centrale ; ils hésitèrent à dépêcher des « marines » au Liban en 1982 et demandèrent ensuite leur retrait rapide. De fait, lorsque la Maison Blanche envoya 3 200 soldats an Honduras en mars 1988, elle ne consulta même pas M. Frank Carlucci, qui avait succédé à M. Weinberger en novembre 1987, pas plus que les chefs d'état-major. Et le Pontagone s'est résolument montré hostile à toute intervention dans la crise de Panama (5).

Dans un discours prononcé le 28 novembre 1984 et qui eur pen de retentissement à l'époque, M. Weinberger déclarait que les forces américaines devaient senlement être utilisées lorques des intérêts vitaux des Etats-Unis étaient en jeu, et jamais à des fins symboliques et accidentelles ; il minimisait de la sorte la crédibilité d'actions venant en appui à des décisions d'ordre diplomatique. Aucun engagement ne devrait être « décidé » en dehors d'« une assurance raisonnable [du] soutien du peuple américain et de ses représentants élus au Congrès (...) nacadant unes la temps mécessaire à la

victoire (6) . Au cas où un tel accord existerait, il faudrait, sonligmait-il, que les forces américaines fussent engagées au combat avec des effectifs et un puissance de feu suffisants pour l'emporter, après une claire définition des objectifs militaires et politiques.

En dépit des critiques constantes de M. Shultz à propos de la prudence des militaires et de l'accord donné par l'administration à l'aide clandestine aux mouvements appliquant la doctrine Reagan, il existe une différence fondamentale entre la livraison d'armes à l'UNITA angolaise et l'utilisation directe, bien plus dangereuse, de soldets eméricaires

dats américains.

La position de M. Weinberger devint celle du gouvernement à la fin de 1984, quand elle fut adoptée par le Conseil national de sécurité et par le président. Le désir d'éviter un nouveau bourbier - le « syndrome vietnamien » - imprègne encore en profondeur la pensée des militaires, et le futur président devra aussi tenir compte du frein que constitue la doctrine Veinberger -- car ni le Congrès ni l'opinion publique ne sont prêts à accorder les pouvoirs illimités que les militaires estiment essentiels.

Avant même que le Congrès no réduisit les demandes de crédits de

(1) Congressional Quarterly Weskly Report, 16 jurvier 1982. (2) Andrey Kohat, «What Americans Want», Foreign Policy, printemps 1982. (3) Rend Corporation, Cassasties, Public Opinion and Presidential Policy, R-3060, 1985.

(4) David A. Stockman, The Triumph of Politics: Why the Reagan Revolution Failed, Harper and Row, New-York, 1986, page 46.
(5) International Herals Tribes: 18 mars 1988. New York Times, 14 avril 1988.

(6) The Use of Military Power 1.28 novembre 1984, communiqué de presse du département de la défense. Voir austi, lieutenant-colonel David T. Twining, Parameters. Journal of the US Army War College. vol. XV, 2º 4, 1985.

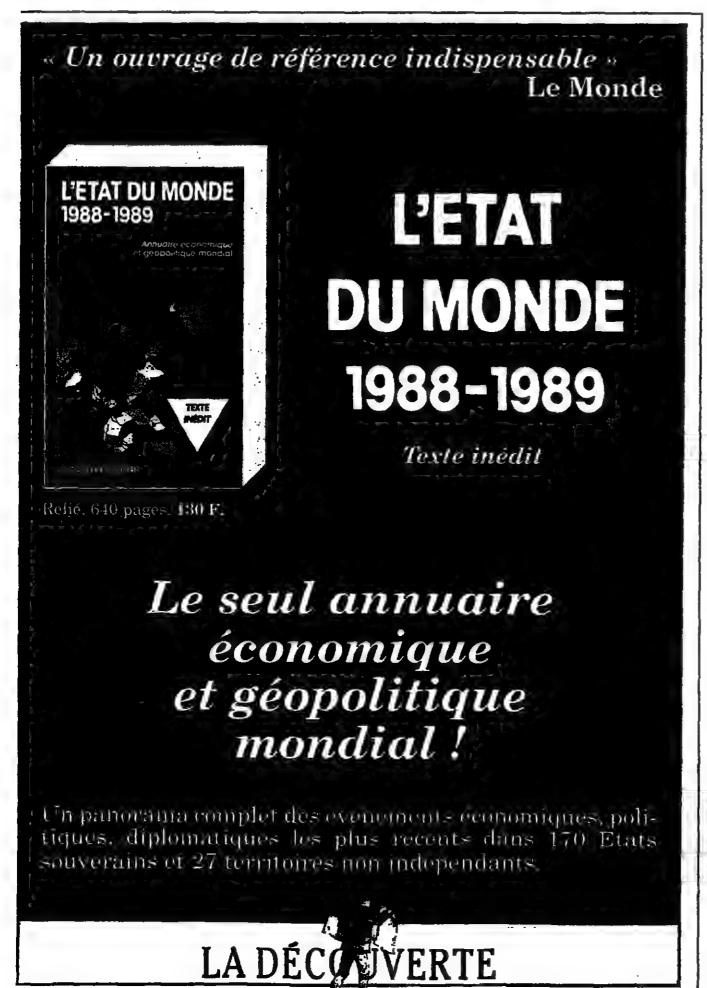





# UN DÉFI POUR américain

# WHITE HOUSE

THE REMOUTE SUR LES VENTES D'ARMENUE is your dies arementariors sans scropping

du Posta-

l'égard des objecuis governe et de la compétence de l'égarde voir. Ce scepticisme visère le classe politique fera paniedelle du nouveau président Le con-du nouveau président Le con-du vatergate : en 1971/974 provoque une crise comme meiumi en cause le poron a deni et ses relations avec k (p. l'abus de pouvoir se sinai, mis Uras meme, bien plus que a demaine des relations entire revanche, l' · Irangate · a protes légitimité les insunces di se la printique étrangère et in qu'elles peussuivent : ce ment dails a mis au jour des apparais tant le mensonge, déposites diffen at pris en main pri avectioners.

Cotte affaire a signifit fig. mort de la doctrine respuise, Laquelle : faut faire recole per communisme et les morvenes intermittes, chaque fois que pimuible, en aidant toute les Charle & cette fin. Dere! 😽 a altungtion avait le plus soire. des autions clandestines, me-Tables at thes efficaces quality traupes dunventionnelles, beite: Ties annet b mettre en ten. damtentis fastant toujours pode cals de divulgation ou d'éthat que l'administration Resput; Louge de la guerre clandente: pi es que les gouvernement pire elle n'a pas davantage misèm tran la CIA que la plupan dem Water in combination d'un descriliques et d'une stratege des diminuera la marge de miner prochum président en multific ciardesuss.

### trastrations du Pentagone

अस्तरकारत (का ». Au cas où छात्रीय experience in faudrust sodiene. att dembat aver des efferit. de Liferal Puissance de feu suffisien: emperter, après une chart de des es series militares es points En depit des chiques out M Shults i propas de la matei Tache de l'aide de aux miluvements appliqued to tone Reagan, il existe un feedamentale entre la liviante la licalita angolaise a fair

directe, bien plus dangerent La position de M. Weinberge data améneairs. La position de M. Weinerk
celle du gouvernement la fin à
quand elle fut adopté pu bis
national de sécurit et pu le pu
le désir d'éviter un nouven
Le désir d'éviter un nouven
en encure en profondeur la pu
gne en profondeur la pu
gne la doctrine Weinberge au
Comprès ni l'opinion pu
prêts à accorder les puress
prêts à accorder les puress
que les militaires estiment cand
avant même que le Condi Avan: même que le Carl

(1) Congressional Question of the Report, 20 tanvier 1938.
(2) Andrey Rober, risman is waster, Foreign Policy, risman is 131 Rand Corporation, Constitution of the Presidential Policy and Presidential Policy and 1935 1935

(4) Devid A Sockers To face

Pairing Why the Reages Beautiful

Martines and Reages Head Toke

(5) Intervational Head Toke

(6) The Use of Military

(6) The Use of Military

Parenther 1984, company to de pariement de la hesteman dicord Davi

### **NOUVEAU PRÉSIDENT**

# moins libre de ses choix

M. Reagan, le Conseil national de sécurité et le Pentagone tentèrent, en 1982, de donner la priorité aux engagements majeurs. Ils reconnaissaient ainsi leur incapacité de mener à bien simultanément toutes leurs missions en cas de conflit régional d'importance, et a forliori en cas de conflit avec l'URSS. La décision sut prise de privilégier l'Europe occidentale, tout en accordant une place essentielle à la défense des routes du pétrole dans le Golfe. Mais la liste des priorités du Conseil national de sécurité laissait ouverte la possibilité d'actions n'importe où dans le tiersmonde, chacune d'entre elles pouvant, comme en Indochine, immobiliser la machine de guerre américaine et donc bouleverser tous les plans et la capacité de les mener à bien. L'administration n'a toujours pas tranché cette question fondamentale de planification, et les hants responsables ont publiquement avoué leur trouble à cet égard.

Les frustrations du Pentagone se manifestent dans de nombreux autres domaines, notamment à l'égard de la doctrine des « conflits de faible intensité », adoptée en 1986 par l'étatmajor. Depuis lors, de nombreux officiers ont critiqué ce concept dans des publications militaires officielles, soulignant son imprécision et le qualifiant de « samille adoptive doctrinale pour concepts orphelins de guerre » (« doc-trinal foster home for orphaned war-fare concepts »). Ils ont essentiellement présenté cette doctrine comme une nouvelle mouture de la confuse théorie de la contre-insurrection qui a entraîné les Etats-Unis au Victnam et pourrait se révéler aussi dangereuse à l'avenir si elle n'était pas clarifiée, ou, comme beaucoup l'ont conseillé, reje-

Ceux qui ont eu la plus grande expérience du Vietnam sont aussi ceux qui la critiquent le plus. Des débats de ce genre, qui ébranlent la confiance, risquent de se poursuivre dans les milieux militaires. Des tensions semblables

reflétant le conflit entre ressources limitées et objectifs illimités ont agité les planificateurs militaires depuis l'impasse de la guerre de Corée.

Au début de 1983, au vu de l'énorme déficit budgétaire, des républicains, pourtant « loyalistes », s'insurgèrent contre les demandes présidentielles d'augmentation des crédits militaires. Idéologiquement, les élus étaient prêts à voter un budget qui, de 5,3 % du PNB en 1981, est passé à 6,4 % aujourd'hui, mais les pressions financières et politiques en ont cependant freiné l'expansion.

Le Pentagone s'est ainsi retrouvé isolé et risque de le demeurer. Le scandale des pots-de-vin, révélé en juin dernier, et dans lequel sont impliqués des dizaines de sirmes et des centaines de

responsables passés et actuels est le plus grand de toute l'histoire du ministère de la défense. Enquêtes et procès vont durer des années, ternissant l'image des militaires et minant leur capacité à obtenir un appui financier identique à celui de l'après-1981.

Une telle situation réduit bian sûr les possibilités de choix stratégiques du Pentagone et renforce son opposition à des interventions militaires à haut risque (8). En février 1988, ce dernier a décidé de réduire de 110 000 unités son personnel civil et militaire et de supprimer ou de différer un certain nombre de programmes d'armement. En 1986, il prévoyait, pour 1991, un budget de 400 milliards de dollars ; aujourd'hui il parle de 334 milliards.

### Un cercle fermé d'experts

DEPUIS 1948, rares sont les postu-lants à la présidence qui se sont aussi peu clairement exprimés sur les problèmes de politique étrangère que les actuels candidats. Leur seule ambition est la victoire. Les programmes des partis sont, comme à l'ordinaire, de peu d'utilité pour prédire ce que sera la diplomatie américaine. D'où l'importance d'une évaluation des facteurs politiques, économiques et diplomatiques qui ont pesé sur l'action des présidents depuis deux décennies.

M. Bush a été un membre à part entière des gouvernements Nixon et Reagan; s'il est élu, il conservera le même personnel sans être capable de modifier récliement leurs idées et leur manière d'agir sur le plan extérieur.

M. Dukakis a soutenu les principales initiatives de M. Reagan en matière de désarmement, mais il a demandé une augmentation des dépenses en armements conventionnels pour la défense de l'Europe. Soulignant l'importance de l'OTAN, il a clairement dit son sonhait de voir les partenaires des Etats-Unis renforcer leur potentiel militaire afin d'alléger le fardeau pesant sur le budget américain, qu'il voudrait voir diminuer de 3 %. Il a critiqué la politique de M. Reagan en Amérique centrale, mais ses idées de rechange sont vagues. A vrai dire, rien n'a été proposé par lui qui constitue une alternative à la politique de MM. Reagan et Bush.

M. Dukakis est très dépendant de Harvard, qui lui fournit ses experts en questions intérieures et internationales. Il se trouve de la sorte intégré dans le plus important des groupes composant l'univers restreint où s'élabore la politique étrangère. Un groupe qui a tenu la plupart des postes-clés depuis que Kennedy sit venir à Washington en 1960 de nombreux professeurs de Harvard.

Même dans l'entourage de M. Reagan, nombreux sont les idéologues néoconservateurs qui ont fait partie de



L'ENVASION DE LA GRENADE EN 1963 Une opération acceptée par l'armée parce que pen risquée

qui vont la retrouver. Le groupe de - faucons - composant la commission sur la stratégie intégrée à long terme (Commission on Integrated Long-Term Strategy), qui, en janvier der-nier, réclama des dépenses militaires accrues, avait notamment pour membres deux des principaux conseillers de M. Carter, MM. Zbigniew Brzezinski et Samuel Huntington, ainsi que Kissinger (9). M. Joseph S. Nye Jr., ancien sous-secrétaire d'État adjoint de M. Carter, qui a dirigé l'un des centres d'études internationales de Harvard et qui passe pour le plus influent conseiller de politique étrangère de M. Dukakis, est, depuis des années, membre de cet establishment soudé et il a travaillé avec M. Huntingson et des républicains. M. Nye a souligné l'importance de l'OTAN, qui, selon lui, doit constituer une préoccupation plus importante que le tiers-monde; il a approuvé le programme d'initiative de désense stratégique (IDS) de M. Reagan, ainsi que la politique menée dans le Golfe et à l'égard de la Libye, en faisant seulement de modestes réserves sur certains aspects de l'actuelle diplomatie américaine.

Des dissérences de points de vue peuvent séparer M. Nye d'hommes comme M. Huntington et M. Brzezinski, mais ils sont d'accord sur l'essentiel, garantissant ainsi la continuité entre l'administration de M. Kei gan et celle de son successeur, quel qu'il soit.

Dans ces conditions, le Congrès sera de plus en plus le lieu de convergence des crises des prochaines années. Beaucoup plus sensible aux nécessités d'ordre intérieur que la Maison Blanche a négligées au profit de sa politique étrangère, il doit affronter le problème de déficit budgétaire, dont on ne pourra éternellement ignorer les ris-

ques qu'il fait courir à l'économie américaine et au monde entier. Et, dans la mesure où la diplomatie américaine reflétera moins les vœux du président que les possibilités du pays, les rela-tions entre la Maison Blanche et le Congrès s'annoncent tendues.

On voit mal comment l'élu de 1988, démocrate ou républicain, pourra faire face aux défis économiques, militaires, politiques que devront affronter les Etats-Unis après 1988. Et c'est le Congrès qui, plus que jamais, diagnostiquera et mettra en lumière ses échecs attendus. Ce dernier n'est que rarement désireux de modifier de façon significative ou d'empêcher l'action de l'exécutif - s'il le fait, c'est surtout lorsqu'il s'agit de comprimer les dépenses, - mais il peut grandement compliquer la tâche du président. Car c'est surtout au Congrès que s'expriment de nos jours les intérêts conflictuels de la société alors que la puissance américaine trébuche de plus en plus, en réaction à des forces économiques et politiques hors de son contrôle, que ce soit aux Etats-Unis ou à

### GABRIEL KOLKO.

(7) Lieutenant-colonel John S. Fulton, filitary Review, février 1986. Autres publiminory scenew, fevrier 1986. Autres publications concernant les conflits de faible intensité: Military Review, acts 1986, décembre 1987, mars 1988; Parameters, vol. XV, r. 3, 1985; et surront D. Michael Shefer. Deadly Paradigms: The Failure of US Counter-listurgency Policy, Princeton University Press, 1988.

(8) Frederick H. Black, Military Review,

nº 60

octobre

(9) Lire Michael Klare, « Dissussion sélective et vicilles recettes», le Monde diplomatique, mai 1988.



### La loi de Rambo

OUS savions que Rambo était la figure emblématique de l'Amérique libérale. Nous avions vu défiler sur nos écrans des justiciers à la Charles Bronson. nettovant les villes de la pègre sans s'embarrasser de ces instances désuètes que sont la loi et la justice. Nous ignorions pourtant que la réalité, une fois de clus, allait dépas la fiction. Dans sa livraison du 12 septembre 1988, l'hebdomadaire américain US News and World Report retrace, dans le plus pur style des aventures de SAS, une édifiante aventure de « légitime défense » à l'échelle internationale.

L'histoire commence en janvier 1986, dans le bureeu ovale de la présidence. M. Ronald Reagan signe une directive secrète définissant une nouvelle stratégie antiterroriste : elle autorise la CIA à identifier les responsables de crimes commis contre des Américains à l'étranger et à « eider à les amener aux Etats-Unis pour passer en jugement ». Au nom de la même conviction entiterroriste, en octobre 1956, la France avait perpétré le premier détournement d'avion de l'histoire, pour mettre la main sur les dirinta du FLN algérien.

Vingt-neuf ans plus tard, en octobre 1985, Israël bombardait le quartier général de l'OLP à Tunis. En avril 1988 ses services secrets assassinaient, toujours en Tunicie, un de ses dirigeants, Abou Jihad.

Forts de l'autorisation de leur gouvernement, les agents de la CIA se mettent au travail et localisent, à Beyrouth, M. Fawaz Younis, un des responsables présumés du détournement d'un avion jordanien, le 11 juin 1985. Permi les passagers figuraient trois Américains, qui avaient été relâchés sains et saufs, mais la prise d'otage est un délit passi-ble de poursuite devant les tribunaux américains. La mécenique s'encienche. D'abord à Beyrouth, puis à

Chypre où Younis s'est installé. Rien ne manque au scénario : corruption, manipulations, caonorisation » d'appartements..., activités bien sûr illégales mais revendiquées au nom de « principes supérieurs ». Younis, pourtant décrit par est curieusement à court d'argent. Sous prétexte d'un rendez-vous sur un navire avec un caïd de la drogue censé l'engager, il gagne la haute mer avec un agent double, dans la nuit du 12 septembre 1987 : là, dans les eeux internationeles - c'est du moins ce qu'affirment des officiels à US News and World Report, — il est amèté. Et se retrouve les deux poignets cassés. Enfermé à bord du bateau, interrogé pendant quatre jours, il passe aux aveux complets, mais se rétractera dès son arrivée aux Etats-Unis et se prine de contact avec un avocat : il accusera ses ravisseurs de ne pas l'avoir soigné, de ne pas l'avoir laissé boire et de l'avoir interrogé dens une pièce étouffants. Le juge chargé de l'affaire syant accepté ses plaintes, le procès est pour l'ins-

« Vous pouvez vous enfuir, pas vous cacher », avait lancé le président Reagen aux terroristes. En octobre 1987, la Contra avait enlevé au Nicaragua un citoyen américain, M. Paul Fisher. Le prochain objectif de ces nouveaux Rambo sera-t-il de ramener aux Etats-Unis les responsables de ca

ALAW (RESH.

### ...COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL... ANTICIPER L'ÉVÉNEMENT... LE MONDE **ABONNEZ** VOUS diplomatique LEMONDE Vous bénéficiez d'un tarif spécial Vous êtes certain de ne manquer aucun numéro Yous pouvez recevoir directement chez vous LE MONDE DIPLOMATIQUE 36-15 Pour vous abonner, renvoyez le coupon ci-e eu par highlitti. 36.15 LEMONDE puis ABO EMPHOE SHALL BOTH ST 6 MOIS TARIF ABONNEMENTS 1 AN 90 F 70 F 162 F 120 F 6 MOIS II Je m'abonne pour 1 AN 🛘 ÉTRANGER VOIE NORMALE 225 F 125 F VOIE AERIENNE Europe, Pays du Maghreb Europe, Pays du Maghreb Afrique, Proche-Orient, Moyan-Orient, St-Plarre-et-Miquelon Sp85000 (Dom ... Amérique du Nord/Sud, Commandation (Commandation) 138 F 260 F and do totes rigiement at fran 148 F 271 F 313 F 343 F Comores, Madegascar Tom. radices, 75/027 Prairi Cardos, 00

# **ECONOMIQUES**

ALTERNATIVES

### immigrés L'AVENIR ENSEMBLE

Notre dossier du mois : L'immigration est irréversible. Comment préparer au mieux notre avenir commun (emploi, chômage, protection sociale, délinquance, Eu-

Et aussi : le bilan Reagan — le krach boursier, 1 an après — La crise est-elle finie ?

ALTERNATIVES ECONOMIQUES 12 RUE DU CHAIGNOT 21000 DIJON Tél: 80 30 97 76 SPECIMEN GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

# Le logement, vitrine des

Localisation et qualité de l'habitat contribuent largement aux inégalités entre citoyens. Pendant plus d'un siècle les gouvernants ne se sont guère préoccupés de loger décemment les classes populaires. En France en particulier, où il a fallu attendre les années 50 pour qu'elles accèdent au confort « bourgeois » des grands ensembles des bantieues avant que l'accession à la propriété individuelle ne soit parée de toutes les vertus. Mais des millions de personnes vivent encore dans des conditions inacceptables.

CHRISTIAN ARNAUD \* E la sélection par l'argent à la ségrégation urbaine, l'inégalité des conditions de logement est trop visible pour que les citoyens n'en aient pas conscience. Elle fait partie de leur vie quotidienne et n'est pas près de se tarir. Certes, les politiques volontaristes menées depuis des décennies, les aides directes et indirectes - plus de 100 milliards de francs par an (1) apportées en France par la puissance publique parviennent à corriger les effets les plus brutaux de la loi du marché. Mais elles engendrent aussi privilèges et discriminations, qu'elles sont précisément censées combattre. Surtout, les mutations en cours et à venir modifient les besoins sociaux. Elles invitent à réfléchir autrement à l'avenir de la ville si l'on ne veut pas voir apparaître de nouveaux types d'exclusions.

Depuis les années 50, la France a connu une expansion urbaine tardive sonne sur deux vit aujourd'hui dans une aggiomération de plus de 100 000 habitants (46,4 % en 1988 contre 27,3 % en 1954 (2). Dans le même temps, les propriétaires (ou

" Urbaniste, consultant en économie

accédants à la propriété) occupant leur logement sont devenus majoritaires (51,2 % des ménages en 1984 et vraisemblablement 53 % en 1988, contre 15 % de locataires d'HLM et 20 % pour le secteur libre (3), et l'habitat en maison individuelle (54,5 % en 1984 contre 42,2 % en 1954) l'emporte désormais sur le collectif. Enfin, depuis 1985, ce n'est plus l'alimentation mais le logement qui occupe la première

place dans le budget des ménages (4). Le dessein planificateur ne s'est pas borné à proaniser la France ni à encourager l'accession à la propriété. L'élévation du coût de l'habitat qui en est résultée correspond aussi à un objectif initial. Avec la réforme du financement du logement en 1977, le législateur prenait appui sur l'idée, largement répandue dans la majorité conservatrice, que les Français ne dépensaient pas assez pour se loger et que se développaient trop de rentes de situation parmi les locataires d'HLM, Les nouveaux loyers, beaucoup plus chers, obligent à consentir un effort représentant 24 % du revenu pour les personnes gagnant le SMIC ou moins (5). L'aide personnalisée au logement (APL) conçue comme la cié de voûte de l'ensemble du dispositif pour solvabiliser les ménages aux ressources les plus saibles favorise à la fois l'offre aux pius pauvres et à ceux qui approchent les plafonds de ressources qui conditionnent le verse-

Les lieux respectifs du gotha et des ghettos

S'AGISSANT du secteur libre, la sélection par le niveau de ressources reste le principe général quoique non exclusif. Sans relations locales, le candidat locataire ne peut rien espérer s'il n'excipe pas à la fois d'un revenu d'au moins quatre fois le loyer et d'un emploi garanti (8). S'il s'agit d'un renouvellement de bail, il doit s'attendre à un « dérapage » d'au moins 5 % à 20 %, selon l'estimation minimale de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM). Pour l'attribution de prêts non aidés destinés à l'achat d'un logement, les banques appliquent des ratios d'endettement maximal modulés par une sorte de coefficient de considération sociale (9). Pour la vente des logements neufs, « la FNAIM constate que la barre des 10 000 F le mètre carré est atteinte dans toutes les capitales économiques de province (10) », avec des pointes de 13 000 F à 15 000 F (Lyon, Nîmes, etc.); à Paris, la moitié des transactions sur le parc ancien s'effectuent à plus de 10 000 F le mêtre carré, et le prix de l'ancien confortable se rapproche de celui du neuf (11).

ment (6). Paradoxalement, celui qui

perçoit un revenu d'une fois et demie à

deux fois le SMIC rencontre des diffi-

cultés toutes particulières pour se loger

bénéficiant d'une substantielle APL, ils

consentent malgré tout un taux

d'endettement critique qui les fragilise

davantage, comme on le voit depuis

1986-1987, avec l'accumulation dra-

matique des difficultés de milliers

d'entre eux, pouvant aller jusqu'à la

saisie de la maison, elle-même insuffi-

Les mécanismes d'exclusion inci-

dente dans le secteur social ne résultent

pas seulement des effets de la réforme

de 1977. Sur l'ensemble du parc

d'HLM règnent le désordre des loyers

et des écarts de prix qui ne s'expliquent

pas par une différence de service

rendu. [Les fichiers départementaux et

locaux des mai-logés ne désemplissent

pas (que l'on construise ou non)]. Les

règles d'attribution varient considéra-

blement entre les instances disposant

d'un droit à cet égard : préset, maire,

entreprise (au titre du 1 %) : d'une

ville ou d'un organisme à l'autre : ici le

locataire aura été choisi parce qu'il

habitait depuis longtemps dans la com-

mune ; là il aura été désigné de l'açon

discrétionnaire par son patron; ail-leurs, il aura été placé dans le contin-

gent des fonctionnaires, etc.

sante pour annuler l'endettement (7).

dans quelque secteur que ce soit. Quant aux accédants à la propriété

S'agissant enfin des personnes exclues, qui sont au moins un million et demi en comptant les chômeurs en fin de droits, les sans-ressources et les sansabri, l'Etat commence seulement d'entreprendre de coordonner des moyens administratifs et financiers pour aider les organismes d'HLM à joner un rôle social en offrant notamment des logements anciens, sommairement améliorés mais intégrés à un environnement urbain, point capital dans une optique de réinsertion (12).

Car les classes dirigeantes, livrées à elles-mêmes, savent définir avec beaucomo de clarté les lieux respectifs du gotha et des ghettos. Le rejet des popu-lations indésirables en périphérie, toutes catégories de travailleurs mannels confondues. Va de pair avec la concentration dans les mêmes cités des familles dites « lourdes » et des cas sociaux. Ce traitement formidablement inégalitaire de l'espace urbain est une constante de l'urbanisme, de Haussmann à nos jours. Ses effets risquent d'être considérablement amplifiés à l'avenir, car la qualité de la ville, du milieu et des réseaux qu'elle offre est de plus en plus considérée en cette fin de siècle comme un facteur déterminant de développement des activités économiques et de la création d'emplois. Il faut un angélisme certain pour admeure que, à l'horizon 2000, l'allure du besoin annuel se tasserait à deux cent soixante mille logements, scénario minimal de l'INSEE.

Plus sensible à ce que signifie ia notion de ménage aujourd'hui, [son mode de constitution dans le temps et dans l'espace urbain]. l'Institut national d'études démographiques (INED)

(1) Principalement réparties, en 1987, entre les « aides à la pierre » : plus de 30 mil-liards de francs, les « aides à la personne » : environ 40 milliards de francs et les aides fis-cales et bouifications d'intérêts : plus de 30 milliards de francs (*le Monde*, 9 septembre

(2) INSEE, Données sociales 1987, page

(3) INSEE, Dassier habitat (enquêtes sur le logement de 1963 et 1984). Pour 1984, la répartition par statuts se présente ainsi (en pourcentage du nombre total de mémages) : propriétaires non accédants : 26,8 %; accédants à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le défait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le déait à la propriété : 24,4 % (dont 13,7 % en pour le de la contract de prêts aidés) ; locataires HLM : 14.4 % ; loca-taires bénéficiant de la loi de 1948 : 3,5 % ; locataires du secteur libre : 20,5 % ; logements gratuits: 8 %; divers: 2,6 %.

(4) M. Moutardier, « L'évolution du bud-get des ménages, le poids des dépenses d'Indi-tation et de transport », Economie et statistique, nº 207, lévrier 1988.

(5) Déclaration de M. Lair (président de la Fédération des SA d'HLM), rapportée par (6) De l'ordre de 11 000 F par mois selon la

situation de famille.

(7) Les accédants aux prêts accession à la propriété (PAP) sont, en moyenne, de six ans plus Jennes que la génération précédente d'emprunteurs. Leurs remboursements pront fortement et les exonérations disparaissent après la cinquième année. Cette

chiffre ainsi la montée des besoins annuels de construction : 365 000 logements entre 1986 et 1990; 387 000 logements entre 1990 et 1995 : 402 000 logements entre 1996 et 2000.

L'ampleur de la demande à l'horizon 2010 ne résulte pas tant d'une expansion de la population totale (très modérée) que du nombre de nouveaux ménages (200 000 par an), correspondant lui-même à une réduction de leur taille moyenne (3,2 personnes en 1954; 2,7 personnes en 1982; 2,2 personnes en 2010 (13). Cette montée des ménages d'une ou deux personnes seulement ve certainement solliciter davantage le secteur locatif et un habitet bien situé en ville. On a une idée de la réalité de ce besoin en notant que, en 1986, 57 % des jeunes de vingt et un ans à vingt-quatre ans vivent toujours chez leurs parents, alors que cette proportion atteignait seulement 33 % au début de la décennie. Or, de 1978 à 1984, le nombre de logements privés loués libres accuse une baisse annuelle moyenne de 58 000, statistiquement compensée par la construction HLM pendant la même période.

Les objectifs quantitatifs restent plus que jamais tributaires d'une

souvent avec des charges complètement nou-velles ou imprévues (acolarisation des enfants, divorce, chômage) et qu'il est trop dur d'assurer simultanément.

(8) A titre d'exemple, l'offre d'un logement (8) A titre d'exemple, l'offre d'un logement locatif neuf géré par une grande compagnie d'assurances dans un quartier excentré du Paris dit « populaire » (dans le jargon de la FNAIM, par opposition à « Paris classique », « Paris convoité, quatrième secteur ou emplacements exceptionnels ») se traitait l'an pessé dans une fourchette de 90 F à 100 F le mêtre carré (hors chaoffage). Autrement dit, il falsait gagner 12 000 F par mois pour disposer d'un studio.

(9) La déréglementation croissante permettrit (deuxième trimestre 1988) de trouver des prêts conventionnés dans une fourchette de 9,5 % à 10,9 %, des prêts libres entre 9,6 % et 13,5 % (*le Particulier immobilier*, septembre 1988), tranches de 10 000 F, empruntés sur vingt ans, cels revient à des mensualités constantes de 93 F à 125 F hors assurance. (10) Le Marché de l'Immobilier 1987-1988, revue de l'habitat français, 20 mai 1988,

page 241, (11) Le Marché immobilier parisien en 1987, revue de l'habitat français, 20 juillet 1988, page 361.

(12) Circulaire nº 88-30 da 29 mars 1988. tère de l'équipement).

(13) « Logement : les besoins des Français en l'an 2000, un essai de qualification des soc-narios possibles pour l'habitat », Michel Monillan, *le Moniteur*, 20 mai 1988.

# La conquête inachevée

Par ROGER-HENRI **GUERRAND \*** 

U dix-neuvième siècle la société industrielle a rendu au mot « travail » sa signification latine, celle d'un instrument de supplice. L'enfermement dans les usines a souvent dépassé les douze heures par jour, sans distinction de sexe ni d'âge pour l'ensemble de la population ouvrière. En sortant de ces bagnes - aux horloges parfois truquées, les pires conditions de logement que l'Europe alt Jamais connues attendaient les membres des classes souffrantes : la pièce unique fut le lot commun jusque bien après la première guerre mondiale (1).

Il faut ettendre les dernières décennies du siècle pour voir se dessiner en Europe un mouvement, animé par des « philanthropes », qui entame un combat en faveur du bon logement destiné à tous. Ces « idéalistes » - tous issus des classes dirigeantes - sont fortement stimulés dans leur nouvelle vocation par une terrible menace : le socialisme, qui condamne la propriété privée sous toutes ses formes; un contre-feu doit être allumé pour arrêter cette horrible doctrine. Il convient de prouver, sur le terrain social, que le libéralisme triom-phant est aussi une idéologie du bonheur.

### L'exemple des Pays-Bas

A loi du 30 novembre 1894, votée par une . Chambre dont huit députés seulement pouvaient être considérés comme des prolétaires, fut la première pierre de l'édifice législatif français concernant le logement des masses. Préparée par les « philanthropes » de la Société française des habitations à bon marché (HBM), fondée en 1889 et qui ne dissimulaient nullement leurs objectifs anticollectivistes, elle conteneit cependant de très intéressantes dispositions puisque la Caisse des dépôts et consignations - garant de l'épargne populaire était autorisée à prêter des fonds destinés à construire des logements pour les petits salariés. Le conseil de surveillance de la Caisse fit aussitôt front contre une utopie aussi folle et l'argent ne fut avancé que très parcimonieusement : en 1905, 1 500 HBM à peine étaient sorties de terre.

L'année suivante, la première enquête sur les conditions de logement des Français portant sur 616 villes dépassant 5 000 habitants révélait une situation d'encombrement et d'insalubrité que les enquêteurs sociaux signalaient depuis plus d'un demi-siècle. A Paris, le conseiller municipal

Professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville.

Ambroise Rendu, pourtant insoupponnable de socialisme, feisait connaître à ses collègues les six premiers « îlots insalubres » qu'il venalt de localiser ; en 1939 on en dénombrers quinze dans la Ville

A la veille de la première guerre mondiale, de semblables constats pouvaient être dressés dans toute l'Europe. Les principales villes de Grande-Bretagne renfermaient d'épouvantables siums décrits par Charles Dickens ou Jack London tandis qu'à Berlin, où le recensement de 1885 avait comptabilisé 153 000 logements composés d'une pièce et d'une cuisine et 24 088 caves abritant 91 426 personnes, certains travailleurs célibataires ne trouvaient à louer que la moitié d'un lit. Quant à la « fête impériale », à Vienne, il semble que le nombre des participants en soit assez limité: en 1900, 104 463 personnes vivaient en sous-location dans une pièce.

Dane ces pays également, un effort législatif s'amorce - les travaillistes et les sociauxdémocrates commencent à donner de la voix - et des textes paraissent. Ils sont remarquables à cause de l'importance des pouvoirs concédés aux autorités locales en matière de constructions réservées aux personnes de faibles revenus : de telles dispositions étaient alors impossibles en France par crainte du « socialisma municipal » prôné par les « possibi-

lates », disciples du docteur Paul Brousse. Le meilleur exemple de ce que peut donner le ditions civiques peu à peu structurées depuis le Moven Age reste incontestablement celui des Pays-Bas, au début du vingtième siècle. Ici, dès la prise de conscience du problème, l'élan a été à la fois philanthropique et associatif, les classes dirigeantes et le mouvement ouvrier agissant dans le même sens, les féministes jouant de leur côté un rôle unique en Europe dans la dénonciation des taudis.

DES HLM A COLOMBES, DANS LES ANNÉES 30 L'accession progressive au confort « bourgeols »

En 1901, les Pays-Bas se dotent d'un texte capital qui confie à chaque commune une quasisouverzineté sur tous les problèmes concernant l'urbanisme et le logement. À Amsterdam, le leader social-démocrate Marinus Wibaut fait de sa ville la Mecque du logement social avant 1914. On chercherait en vain un architecte néerlandais de stature internationale - ainsi Berlage et Oud - qui n'ait pas construit un immeuble destiné au plus humble de ses concitoyens. En réalité, ce sont des milliers de logements - la municipalité d'Amsterdam les fait aujourd'hul visiter - qu'ils ont procurés à la classe ouvrière, non une contribution en forme d'aumône.

### 

DENDANT ce temps, en France, on continue de « bricoler », les dirigeants socialistes, Jules Guesde et Paul Lafargue, préférant passer leur temps à faire l'exégèse des textes sacrés en renvoyant la solution des problèmes quotidiens aux lendemains du Grand Soir tout proche. Seuls les anarchistes luttent pratiquement contre les « proprios » par leurs opérations de déménagement € à la cloche de bois », qui inquiètent la presse bourgeoise mais ces actions ponctuelles n'apportent aucune solution d'ensemble au problème.

La classe dirigeante croit toujours possible de mettre un terme aux luttes sociales en facilitant l'accession à la propriété : « Faire des citoyens des propriétaires, c'est aussi faire des conservateurs », déclare Alexandre Ribot, l'un des plus habites politiciens de la droite. Il obtient, à l'unanimité, le vote de la loi du 10 avril 1908 : elle institue les sociétés de crédit immobilier permettant d'emprunter, à un taux n'excédant pas 3,50 %, la somme nécessaire à la construction d'un modeste pavillon. Là encore, une réformette ; en un demi-siècle, les nouvelles caisses ne permettront pas la construction de plus de 400 000 logements, soit 8 000 par an. Il aurait peut-être fallu, conjointement, augmenter les

C'est dans l'immédiate après-première guerre mondiale que d'audacieuses politiques de logement vont être menées dans les principaux pays ayant participé au conflit mondial. Dans le discours du Trône du 11 avril 1919, le roi George V lance une vigoureuse attaque contre la maison maissine et annonce une politique d'ensemble menée par l'Etat. Elle portera ses fruits. De 1919 à 1938, 3 666 014 maisons seront construites, soit 183 000 par an tandis qu'un tiers de l'habitat était rénové.

Voir notre thèse, Les origines du logement social en France, 1966, complétée et rééditée en 1987 sous le titre Propriétaires et locataires, Editions Quintette, Paris.

gerena i Sanasa 🛊 뺴

Salar a Springer 🚒

n in Hap

DÉMOCRA

greet 🍻 - 🙀

・・・ カイニ 直接機能

in dro

Control of Market 3

The same of the same of the same of

hatar des spécul

250 000

# TÉS QUI SAPEN

chiffre zinsi la monte de la antucla de construction: Male de la demande L'ampleur de la demande in L'ampleur de la demandre 19% nig.
2010 ne résulte pas tant d'une
sion de la population detaille,
rée) que du nombre de
ménages (200 000 par au).
dant l'ammème à une réducité
taille mayenne (32 propies
sernes en 2010 113). Cette au
tement va certainement de des -Maria. mérages d'une ou deux porte merages d'une ou deux personalement va certainement va davantage le secteur localif que la réalité de ce besoin en mar le 1930, 57 m des jeunes de mar la réalité de ce besoin en mar le 1930, 57 m des jeunes de mar la réalité de ce besoin en mar le 1930, 57 m des jeunes de mar la réalité du ce besoin en mar le 1930, 57 m des jeunes de mar le 1930, 50 m des jeunes de mar le 1930, 5 office ex or bation 1730. A Character and the Re-CETTAIN chez leurs parents alor que en portion attengnant sculenge in che la décennie. Or le le pour l 100 Z METRIC S debut de la accesse of the library louis library access une base de la seconda de la s ALC: U.S. moyenne de 58 000, sainte compenser par la commune hei, [son pendant la même pénode.

> souvent avec des charges contracts de imprévues (sociation de charges) et qu'il sa un ma m de 30 mai

es (INED)

(3) A laire d'exemple, l'effice à Mean ford gare par use grade d'anti-sous dans un quenur me Parti di "propulare" (des è per Facili di "propulare" (des è per Facili di pri "prostori à feri de e Parti dell'actionne some en instruction of conditionals of the instruction of t CATTO OF THE PROPERTY AND THE PARTY. 12.1 yanner 12 (d.a) F par mos part

Les objectifs quantant &

plus que jameis inbuin e

en La diregiementation colore The same transport (94) and 13.5 The Particular member of 217 g. 2.2. . . c.a resient a de les . Le Marché de l'immède : fare to see de l'habital frança, Be 14 At 241

Le Marche immobiles podagen lended i so auser

2 10 regions of \$3.30 dg 25g. rational de l'equipement). · Lugament les besois (etc. arri um 2184 - un casa de quilificace Barton possibles pour l'assentelle Made art, is Monteur 20 mars.

# LA DÉMOCRATIE (IV)

# vitrine ségrégations sociales ségrégations sociales

urbaines que rien ne garantit. En France, les décisions gouvernementales concernant l'habitat urbain procèdent le plus souvent de faits divers médiatisés : l'été chaud de Vénissieux prend le relais de l'hiver mortel de 1984 en région parisienne pour solliciter l'attention sur l'habitat des gens en détresse. A droite, l'idéologie a toujours primé: la propriété du logement est censée garantir un ancrage conservateur, tandis que la production du logement social fait une place croissante aux organisations caritatives locales. C'est

cher, qui a massivement réduit les financements d'Etat, imposé la vente d'un million de logements sociaux à leurs occupants et réservé les aides publiques aux coopératives de pauvres que sont en réalité les Housing Associations. En France, les marges dont disposent les collectivités locales pour fixer leurs ressources propres, la structuration autonome du mouvement HLM et la quasi-absence d'un parc locatif social en maisons individuelles font obstacle à des révisions aussi

Sud pour ce qui concerne les paramè-

tres les plus divers : taux de propriété

du logement, part du secteur locatif

réglementé, rythme de la construction

neuve, part de l'effort collectif dans le

financement, etc. Plus qu'ailleurs, les politiques d'Etat en faveur du loge-ment apparaissent tributaires de cir-

constances de société, de régulations

budgétaires et monétaires omnipré-

sentes. Contrairement à la RFA par

exemple, la qualification urbaine de

l'habitat ne prend pas encore rang dans

un grand dessein : il est vrai que notre

configuration institutionnelle se préte

détriment des villes constituées (15) et

plus encore des banlieues inachevées

malgré des procédures d'exception qui

Mais peut-on résister à la tentation

d'annoncer des systèmes d'aide « per-

sonnalisée » dont le coût réel montera

en régime plus tard ou d'exonérations

fiscales, plus faciles à faire passer en non-recettes qu'en dépenses dont elles

sont pourtant la stricte équiva-

lence (17) ? Pour fairs bonne mesure,

on ajoute le serpent de mer de la relance du bâtiment. Après une saignée

d'emplois, l'industrie de la construction

s'est en réalité redéployée entre des

PME qui survivent vaille que vaille et

des excroissances des « majors du

BTP » ou des réseaux bancaires qui

assurent seulement la réception et le

montage de composants préfabriqués.

Les premières visent éventuellement

l'entretien d'une qualification des

métiers du bâtiment : elles n'embau-

chent ni ne débauchent volontiers en

fonction de « relances » conjoncturelles

d'une commande non localisée. Les

au saupoudrage des aides publiqu

vont peut-être faire école (16).

### Travailler à la recomposition de la ville

A ganche symétriquement l'empor-tait l'idée que le locataire vote dans son sens, faisant de l'attribution des logements sociaux et de ses critères un enjeu particulièrement spécieux. La loi Quilliot de 1982 n'a innové que dans la concordance établie entre le démantèlement du droit au maintien dans les lieux et la reconnaissance d'instances de négociation des rapports locatifs faisant place aux associations représentatives des locataires. Loin d'en prendre le contrepied, la loi Méhaignerie de décembre 1986 développe le premier terme et envoie le second aux oubliettes en l'absence de protestation significative. Pourtant, l'exemple aberrant de la loi italienne dite « Equo Canone » devrait faire réfléchir sur l'inconvénient qu'il v a à gager la rentabilité locative par le droit léonin de congédiement du locataire. Faut-il attendre que, chez nous aussi, les trois quarts des aides publiques au logement cient consacrées au traitement des families expulsées ou sans abri?

La vologté affichée de surmonter une pénurie reconnue d'habitat s'est évanouie. A partir de 1975, la récession s'installe partout en Europe, dans des proportions comparables. Il a fallu attendre 1984 pour procéder à un échanes multilatéral d'expertises et. ces tout derniers mois, pour que la Commission de Bruxelles prenne en compte l'habitat et crée une structure européenne de communication pour les promoteurs d'habitat social (14). On a sinsi pu mesurer la situation presque parfaitement médiane de la France entre l'Europe du Nord et l'Europe du secondes importent à tout va (18) et compromettent l'idée reçue selon laquelle la relance du bâtiment n'affecte pas la balance des paiements.

L'inscription de l'habitat dans un tissu urbain vivant suppose enfin le développement d'une maîtrise foncière clairement étayée par des projets explicites et assurés de la durée. Par contraste avec le foncier rural traditionnel, une proportion variant entre le tiers et la moitié du sol des villes françaises a le statut de terrain public ou appartenant à des entités sociales (HLM), sinsi qu'à des entreprises nationales (SNCF par exemple) dont la spéculation immobilière n'est pas en principe la vocation. L'inventaire de telles réserves mérite d'être fait, en sorte que la gestion des disponibilités qu'elles recèlent joue un rôle directeur sur les niveaux du marché foncier

Ce genre de considération doit aider à proscrire l'éclatement de la ville en lointaines franges péri-urbaines, à travailler dans le sens de sa recomposition sur elle-même.

CHRISTIAN ARMAUD.

(14) Comité européea de coordination de l'habitat social (CECODHAS).

(15) Treate-six mille commu nance de la représentation rurale au Sénat et dans les conseils généraux.

(16) DSQ (développement social des quar-tiers) sur deux conts sites et la démarche Benen 69 normannent.

(17) On en arrive à co paradeze que le sub-ventionnement d'un logement social (12 % du prix de référence) peut coûter moins cher au budget de l'Etan que les exonérations consen-ties à l'investissement privé sur le même type de logement (défalcation de 40 000 F sur l'investissement inhial, abattement sur le

(18) Les pies lourds déséquilibres de la balance extérieure affectent per exemple la céramique ou le bois, et plus généralement les relations avec des pays comme l'Italie et la

Le moie prochein :

V. - L'ENSÉIGNEMENT

Déjà publiés : les revenus (juillet) ; in justice (solit) : la fisoalité (septembre).



LOGEMENTS POPULAIRES DE BANLIEUR La sezie solution de rechange est-elle le paysage pavilion

### ÉVOLUTION DES BESOINS ET DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN FRANCE

|                 | Nivegux aumeels : (en milliers de logements) |                    |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                 | des besolas                                  | de la construction |
| 1954 - 1957     | 240                                          | 220,5              |
| 1962 - 1965     | 375                                          | 356,4              |
| 1971 - 1975     | 510                                          | 538,7              |
| 1976 - 1980     | 510                                          | 447,1              |
| 1981 - 1985     | 450                                          | 333,3              |
| 1984 - 1988 (*) | 400 à 450                                    | 298,1              |

(\*) Evaluation du groupe « Financement du logement » (1X: Plan).

著名 1 (東京 1) (and Politic Bos se dotent d'artif. tal de carte a truque commune utt SECURE STATE OF THE STATE OF S Further street of the opening & Amsterdam He Separational Variety Would be different Affectable Co. Imported spaces again 1914 to charact on wall an architecte neerlanded as erementaria e - 3 nsi Benage et Cud - 🕬 SOMETHIS OF A PROPERTY A SESSION OF DIRECTOR Remesturates En rea to de sont des maistes Principality of American Amphent has employ - qu'is ont proore the Severales, right une contribution en forme fair

Faire des conservateus

DEMOANT OF TEMPS, or France, or ..... & Briccier 3 les di Seants stockes Guesta de 23. Lavergue, preiesti met ternos à face l'exegose des textes sans TO SCILLION CAN PRODUCE COMMEN the Grand Say tout probe See Me Charles Litters and Quement controls (see Per Mary Operations Se demenagement (115 See Dais B. Chill Property in presse burger Cas Are one promotive les n'apparent aure Comments as problems.

La ciasa cargounte and toutes so Paccasant à la propriée : prace de car Services d'out dussi jare des me diction Assentin Filte: | un des als come de la drocto li obtient à l'unimalité le les ou 10 avril 1905 elle unimale le l'accept le l'accep CHOICE PROPERTY designation of the second Concident Day 3 50 4 la Source las Sometruction dun modeste Savier. Liste Afternación den modeste les sons the same regret cas is constituted 400 000 logeraptis, 50: 9 000 ps s. falu, conjointement, son

Eres dans Commediate aprisons Marchan Title 3 audit reuses pringer work Stre markets dans les promises manages cans les plans les parties de Correll mondal name y Trans 32 ?1 aven 1979 le 10 march Strate Schief Schief is waster Contract the particular designation and Entropy and politicue d'ensemble 1933 ja Entropy and fruits. De 1939 a 1930 f entropy and fruits and 1930 f entropy and

111 Von more them. Les organis de la life

Plante, 1906, mary les et réchtes la life

Proposition de la little de la littl

# inachevé d'un droit fondamental

L'Allemagne vaincue trouve les moyens de financer sans tarder l'habitation du peuple : de 1923 à 1928, 609 558 logements sont édifiés. Des cités ouvrières, conques par les plus célèbres architectes du mouvement moderne, surgissent à Berlin et à

En Autriche, depuis 1907, le Parti socialdémocrate fait voter la loi du 26 avril 1912, qui permet de bloquer la spéculation sur les terrains. Mais c'est après la pramière guerre mondiale que ces milits donnent toute leur mesure en réformant de fond en comble les conditions de logement des prolétaires de « Vienne-le-Rouge », tiont la droite dingnossa les « palais ouvriers » : le super-bloc Karl-Marx-Hof > (1926-30), un rempart de 1 382 logements, en deviendra le symbole et l'armée l'attaquera au canon durant la révolte de

Les élites de la France victorieuse avaient manitement d'autres soucis que de loger décemment les anciens combattants puisque les sociétés d'HBM continuent à faire figure d'« œuvres » ne concernant d'une minorité de la population.

### L'âge d'or des spéculateurs

N revenche, toute liberté était laissée au dépeçage des banlieues, principalement celle de la capitale : la première décennie d'après-guerre marqua l'âge d'or des spéculateurs. Ils ont irrémédiablement défiguré les environs de Paris et légué aux communes de la couronne un héritage qui pèsera longtemps sur leur politique urbaine. A peu près ils, les députés communistes — ainsi Clamamus à Bobigny — se soucièrent de défendre les mal-lotis. lls en récoltèrent d'importants succès él Les maillons de la « ceinture rouge » se consti-

La droite finit par les apercevoir. En 1928 Louis Loucheur, ministre du cabinet Poincaré, présente un projet de loi modeste : 260 000 logements à construire en cinq ans, chiffre très inférieur à ceux de nos voisins immédiats. Surtout, l'accent est mis sur l'accession à la propriété avec des conditions exceptionnelles, jameis renouvelées depuis : l'apport personnel dans certains cas pouvait être supprimé et le taux des prêts consentis par les sociétés de crédit mutuel ne devait pas dépasser 2,50 %. La loi Loucheur fut votée à l'unanimité, y compris par les 14 députés communistes, et le Temps salus aussitôt ce texte en termes sans équivoque : « Il s'agit d'une œuvre profondément humaine, non point socialiste, de progrès réel, en l'ammunia avec le libre

mouvement des lois économiques. » Contre ce retour à l'esprit « philanthropique » du dit-neuvième siècle, le socialiste Henri Sellier luttait sans désemparer depuis qu'il avait été nommé président de l'Office public d'HBM de la Seine, fondé en 1914. Créateur de douze cités-jardins - dont celle de Suresnes ainsi que de la ceinture rose d'HBM implantées en bordure des boulevards des Maréchaux à Paris. Il domine le mouvement HBM de l'entre-deux guerres et prépare l'avenir.

A l'aube de la Libération, les services officiels ont eu le temps de procéder à l'inventaire du parc immobilier national et ils en sont enfin arrivés à la même conclusion que tous les enquêteurs sociaux depuis un siècle, à savoir que l'ensemble du peuple français est le plus mai logé de l'Europe industrielle. Les discussions sur les limites de l'intervention de l'Etat sont désormais dépassées. Des programmes de masse s'imposent et seule la puissance publique peut en assumer la responsabilité. Malheureuse ment, ni les architectes ni les entreorises et encore moins les promoteurs n'avaient l'expérience de ce type d'opérations. Il n'est donc pas étonnant que le rythme de construction soit resté longtemps infér aux besoins : 71 000 logements en 1950; 84 000, en 1952 : 200 000 enfin. en 1955.

On ira jusqu'à 500 000 i Commence le temps des « grands ensembles ». Il fallait agir vite et on ne lésina pas sur les barres, qui s'étirèrent sans fin le long des chemins de grue. La simplicité des formes permettait l'économie de la mise en œuvre tandis que la hauteur libérait le soi au profit des espaces verts, une grande nouveauté dans la logement social

Pour la première fois de son histoire, une importante fraction des classes populaires put bénéficie du confort « bourgeois » : la salle de bains - ce qui fie un dispositif pour l'eau chaude — et les w.-c. intérieurs sont des acquis des années 60. Toutes les enquêtes - en particulier celle de l'Institut national d'études démographiques (INED) portant sur 53 grands ensembles - ont souligné le degré de satisfaction des habitants de ces nouveaux quartiers, à 85 % issus du prolétariat. Il fallait ne rien connaître de leurs précédentes conditions d'habitat pour subposer le contraire....

Il est même sûr qu'entre 1978 et 1984 la vocation sociale des Habitations à loyer modéré (HLM), nouvelle appellation des anciennes HBM, s'est nettement affirmée car elles sont de plus en plus occupées per des familles modestes. Le proportion des ménages logés en HLM dont les revenus sont inférieurs au ravenu médian de l'ensemble des ménages est en effet passée de 48 % en 1978 à 59 % en

Substetent toutefois de larges zones d'ombre que des enquêtes de plus en plus fines font apparaître Père J. Wrasinski, récemment disparu, avaient signalées depuis les lendemains de la Libération.

Plueieurs millions de personnes subissent en France des conditions de logement insupportsbles (3). On s'apercoit que les ménages cumulant de lourds handicape, ainsi de nombreux enfants et de faibles ressources - une population bien connue des services sociaux - se voient désonnais renforcés par les nouveeux peuvres, chômeurs en fin de droits et femmes seules avec enfants na trouvant pas de travail, ainsi que per des familles immigrées.

Etant données les responsabilités attribuées depuis peu aux départements français, les élus locaux dolvent se doter d'instruments d'analyse et d'un plan d'action adapté aux situations spécifiques qui sont celles de leur territoire.

### De Victoria à Mm Thatcher

N E dissimulons pas que cette prise en compte du logement des populations défavorisées par une celiule départementale « Solidarité-Logement » c'était l'idée du Père Wresinski — comporte une double facette, insertion sociale et couverture des risques financiers. En ce qui concerne l'aspect de réinsertion sociale, il va de soi que les spécialistes - assistants sociaux, éducateurs, animateurs, tuteurs aux allocations familiales, conseillers en économie familiale - ont un rôle important à jouer et ils ne devraient pas négliger la liaison avec les associations locales : la fonction latente de celles-ci a toujours été de relier les habitants d'une même cité.

Quant à la couverture des risques financiers, elle ne se fera pes sans une aide publique très forte, comme il vient d'être souligné au congrès national des organismes HLM, tenu à Bordeaux en juin der nier: on y a envisagé l'accession à la propriété comme une réponse au logement des catégories

Il est évidemment très clair qu'un mouvement général d'aspiration à la propriété immobilière s'accentue sérieusement en Europe depuis une vingtaine d'années : cet aspect du libéralisme comble exactement tous les vœux formulés per les conservateurs « éclairés » du début du vingtième siècle.

La Grande-Bretagne, sous l'influence de Mm Thatcher, a brillamment joué sa partie dans cette affaire : en 1980, le Housing Act a donné le droit aux locataires du secteur public d'acquérir leur logement. La propriété privée est passé de 55 % en

1980 à 63 % en 1987. Ce boom a peu à peu signifié une sensible diminution des logements sociaux (alors que le nombre des constructions nouvelles est pratiquement nui), un nombre croissant de sanslogis, une floraison de logements spéciaux destinés à isoler différentes catégories de la population. On en revient donc aux valeurs morales de l'ère victorienne qui furent aussi celles de la bourgeoisie française à la Belle Epoque : les « propriétaires » incernent le dynamisme et la réussite sociale qu'ils doivent à leurs qualités personnelles ; les « locataires » figurent le reliquet inévitable de marginaux et de ratés en situation d'échec.

Pense-t-on toujours en France - à droite et à gauche - que la régénération morale passe obligatoirement par l'accession à la propriété immobilière ? Le paysage pavillonnaire des « Sam Suffit », € Kilucru », € Rien sans peine » et autres € On s'y plaît » où chaque famille se calfeutre à l'abri des ¢ gros » et des ∢ métèques », offre-t-il une perspective stimulante à des personnes en état de rupture

A-t-on pris garde à l'une des contradictions qui dominera la fin du vingtième siècle ? D'un côté, on sent une nouvelle prise de conscience impliquent stabilité, durée et cohérence entre une population et un territoire. De l'autre, se manifeste une évolution nationale accentuant tous les éléments des migrations spatiales et sociales dans un environnement économique européen.

A la veille du bicentensire de la révolution de 1789 qui fut d'abord et avant tout la victoire d'une classe de c propriétaires >, se considérant comme détenteurs du triple pouvoir politique, économique et social, les sacrifices exigés pour devenir le maître absolu de quatre murs peuvent-ils constituer un idéal mobilisateur pour les Européens de 1992 ? !! faudre bien en débattre

### ROGER-HENRI GUERRAND.

(2) Economie et statistique, revue de l'INSEE, janvier

(3) Laboratoire d'économétrie de l'Ecole polytechnique : « Le comportement des ménages mai logés, améliora-tion du logement on mobilité », par M. Lethielleux, 1974 ; Ville de Rennes : « L'accès à l'habitat des populations en difficulté, bilan, diagnostic et propositions d'action », 1983 ; Centre acientifique et technique du bâtiment : « Influence des processus psychologiques et sociaux sur la dégradation du blui, recherche exploratoire », par M. Bonetti et l. Marghieri, 1987; J. Wresinski : « Rapport carité économique et sociale », 1987 ; Conseil économique et social, commission de l'Isabitat : « Le logement des agnaabri en région d'Ile-de-France », mars 1988.

### LA GRÈCE FACE AUX DÉFIS DE LA MODERNISATION

# Blocages culturels et ajustements politiques à Athènes

ÉGION dont l'instabilité inquiète aussi bien Moscou que Washington, les Balkans bénéficient actuellement d'une réelle détente. Surtout après les rencontres, en janvier et en juin derniers, entre les premiers ministres de Grèce et de Turquie.

Mais de nombreuses hypothèques pèsent sur l'avenir de M. Papandréou, au pouvoir à Athènes depuis 1981, alors que son pays - qui assume jusqu'à la fin de 1988 la présidence de la Communauté européenne — ne parvient toujours pas à se doter d'une administration moderne.

Far JEAN CATSIAPIS

« République bananière! » « Gouvernement de l'incompétence et de l'ignominie! - C'est en ces termes peu amènes qu'une large fraction de la presse française a désigné la Grèce et ses dirigeants dans les semaines qui, en juillet dernier, ont suivi le tragédie du bateau City of Poros, alors même que ce pays commençait à assumer pour la seconde fois depuis son adhésion au Marché commun, en 1981, la présidence semestrielle des Communautés européennes. Les accusations portées par Athènes, à l'évidence sur la base de fragiles témoignages, à l'encontre de touristes français eux-mêmes victimes du terrorisme international ont pu faire croire que l'Etat hellénique ne disposait ni d'hommes politiques véritablement responsables ni de services de police d'une grande efficacité.

A vrai dire, ce petit pays de 10 millions d'habitants n'a pas encore été en mesure, depuis la proclamation de son indépendance il y a un siècle et demi, de se doter d'une administration capable de répondre aux exigences de notre époque, Sans cesse, la formation de l'appareil d'Etat fut entravée par des guerres extérieures en vue de libérer des territoires à peuplement hellénique sous domination étrangère, ainsi que par une multitude de coups d'Etat et de dictatures, dont la dernière a duré plus de sept ans, de 1967 à 1974. L'armée a ainsi longlemos constitué la seule force organisée. Le pays fut d'abord soumis à un triple protectorat de droit, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, jusqu'à la première guerre mondiale ; puis à un protectorat de fait, depuis près de quarante ans, de la part des Etats-Unis, dont le poids a été déterminant, du moins jusqu'à ces dernières années, sur l'évolution de sa politique intérieure. De sorte qu'il ne dispose toujours pas de rouages administratifs fonctionnant de façon cohé-

Foncièrement individualistes, attirés par le commerce et les professions libérales, dépourvus de toute tradition de service public, les Grecs nourrissent à l'égard de l'Etat une rare méfiance. La fonction publique, dont le recrutement relève essentiellement du clientélisme, n'attire guère les élites et se caractérise par une médiocrité certaine. Le gouvernement du Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) de M. Papandréou, au pouvoir depuis 1981, n'a pas su, plus que ses prédécesseurs, établir une administration moderne. A cet égard, toutes les tentatives entreprises depuis 1974 pour faire revenir au pays les milliers d'intellectuels grecs qui peuplent les universités d'Europe et des Etats-Unis depuis le début des années 60 ont échoué. Cette émigration forcenée a vidé le pays de l'essentiel de ses forces vives, de sorte qu'il est encore privé aujourd'hui de cadres de hant nivean.

Les nombreuses réformes administratives ébauchées avec enthousiasme en 1981 par le pouvoir socialiste ont rapidement tourné court ou se sont lentement enlisées. Ainsi la mise en place d'un nouveau système de santé dans un pays qui compte, en Europe, l'un des plus forts pourcentages de médecins per rapport à la population, mais dont les malades atteints d'une affection grave préfèrent se faire soigner à l'étranger, n'a pas connu, faute de moyens financiers suffisants, le succès escompté. La décentralisation administrative, grâce à laquelle les municipalités exercent des compétences nouvelles, semble piétiner depuis les succès de la Nouvelle Démocratie, le parti d'opposition de droite, aux élections locales d'octobre 1986. Et les services de l'éducation nationale, dont les structures sont d'un autre âge et le niveau très faible, demeurent paralysés depuis plusieurs années par d'incessantes grèves d'enseignants, de lycéens et

Priorité à l'économie

A son accession au pouvoir en 1981, le gouvernement socialiste hérite d'une situation économique caractérisée par un fort taux d'inflation (22,5 % en 1981) et un important déficit de la balance des paiements. Dans une première phase, M. Papandréou pratique une politique de relance en revalorisant les bas salaires et les retraites, ainsi qu'en accroissant les dépenses sociales. Cette politique est remise en cause dès 1982, avec l'instauration d'un sévère contrôle des prix dont les résultats ne seront pas très probants. Dans les semaines suivant les élections législatives de juin 1985. gagnées pour la seconde fois par le PASOK et alors que M. Papandréou avait promis pendant la campagne des « jours meilleurs », sera instaurée une

Auteur du livre la Grèce, dixième membre des Communautés européennes, La Documen-tation française, Paris, 1980.

politique d'austérité avec un plan de stabilisation de l'économie de deux ans : la drachme est dévaluée de 15 %, le système d'indexation des salaires sur les prix est supprimé et un prélèvement exceptionnel est appliqué sur l'ensem-

ble des revenus. Cette politique de rigueur devait permettre certes de restaurer l'économie chancelante, mais elle a aussi été justifiée par la nécessité de préparer la Grèce à l'ouverture du marché unique européen. Les lourds sacrifices imposés à une population habituée à vivre audessus de ses moyens n'auront pas été inutiles. Des résultats limités, mais non négligeables, ont été obtenus grâce au plan de stabilisation, mais aussi à une conjoncture économique favorable. Le maintien du dollar à un niveau relativement bas et l'important afflux de devises découlant de bonnes saisons touristiques ont permis de réduire en deux ans le montant du déficit de la

balance des paiements de 3,275 mil-liards à 1,291 milliard de dollars. Mais l'inflation, qui, durant la même période, fléchit seulement de 25 % à 15,7 %, demeure le point noir. Car la Grèce est le pays de l'Europe communautaire le plus atteint par la bausse des prix. Il est vrai que l'introduction de la TVA en 1987, qui a remplacé de nombreuses taxes inadaptées et modernisé le système fiscal, à entraîné par un effet mécanique un surcroit d'inflation de un à deux points.

De fait, ce sont des raisons d'ordre structurel qui expliquent les grandes faiblesses de l'économie. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Grèce est assujettie à la lourde charge de dépenses militaires qui représentent environ 7 % de son revenu national. Membre de l'OTAN, possédant des frontières communes avec l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, elle entretient une armée importante où les ieunes accomplissent un service de deux ans. En outre, redoutant les visées expansionnistes de la Turquie voisine, qui appartient pourtant à la même alliance, elle se trouve entraînée dans une coûteuse course aux armements. L'achat par les autorités helléniques en 1984 de quarante Mirage-2000 et de quarante F-16 aurait pu, par le jeu des importantes compensations commerciales prévues, dynamiser l'économie nationale. Mais - imprévoyance ou manque de disponibilités financières - le gouvernement d'Athènes a omis de faire les investissements préalables à la réalisation de telles compensations, privant ainsi le pays des retombées de cet important effort de défense.

Au demeurant, le tourisme, la marine marchande et le transfert de fonds des travailleurs émigrés, qui constituent les trois sources principales de revenus, sont soumis aux aléas de la conjoncture internationale et ne constituent pas les bases solides d'un décoilage économique qui se fait toujours attendre. Peu industrialisée, disposant de très petites entreprises et avec un secteur primaire mal organisé employant 28 % de la population active, la Grèce ne possède pas encore ter ses partenaires européens. La priorité à l'économie affirmée par M. Papandréou depuis le début de la nouvelle législature a redonné confiance aux chefs d'entreprise, à l'origine très hostiles à l'égard du PASOK; elle n'a toutefois pas mobilisé toutes les forces du pays.

Depuis une vingtaine d'années, les trois mêmes noms, ceux de MM. Caramanlis, Mitzotakis et Papandréou, font toujours les gros titres des journaux. Le premier, bien qu'octogénaire, et qui s'est déjà retiré à deux reprises de la vie politique - la dernière fois en 1985, peu avant la fin de son mandat de chef de l'Etat que le PASOK ne voulait pas reconduire, - se voit prédire un bel avenir en raison du rôle qu'il pourrait jouer aux côtés de la Nouvelle Démocratie, dont il est le fondateur, lors des prochaines élections législatives, prévues pour le mois de juin 1989.

Quant à M. Mitsotakis, né en 1918, il est devenu en 1984 le chef de l'opposition à la tête de la Nouvelle Démocratie et pourrait être le prochain premier ministre si son parti continue de progresser. Mais, pour gagner la consultation électorale à venir, il lui faudra refaire l'unité de la droite, ébréchée par la création en 1985 du Renouveau démocratique par M. Stéphanopoulos, et parvenir à effacer dans l'opinion publique l'image d'« apostat » qui lui colle à la peau depuis les événements de l'été 1965, lorsqu'il s'est séparé du premier ministre de l'époque, M. Georges Papandréou, acculé à la démission par le roi Constantin.

Enfin, M. Andréas Papandréou, qui s'est illustré à l'occasion de ces événe-

ments, est l'ennemi juré de M. Mitsotakis, tenu pour responsable de la chute de son père. L'actuel premier ministre s'efforce de réunir les conditions lui permettant d'obtenir du peuple un nouveau mandat indispensable à la poursuite de son action et à sa désignation éventuelle à la tête de l'Etat par le Parlement lorsqu'en mars 1990 la présidence de M. Sartzetakis arrivera à son terme. Ancien révolutionnaire passé au populisme, M. Andréas Papandréon a so faire évoluer le PASOK, désormais proche de l'Internationale socialiste, et lui faire adopter des positions réalistes sur de nombreux problèmes. Mais l'usure du pouvoir et les différents scandales qui éclaboussent depuis plusieurs mois la gestion de son gouvernement risquent de compromettre la réslisation de telles ambitions.

Le personnel politique, dont le comportement semble figé, ne paraît pas en mesure de préparer avec toute l'efficacité nécessaire les échéances à venir. L'autoritarisme de M. Papandréou interdit aux militants du PASOK d'envisager l'hypothèse de sa succes-sion. MM. Arsénis, Lazaris et Simitis, hommes de valeur, ont été éloignés du pouvoir dès que leur influence est deve-

me déterminante au sein du parti gouvernemental ou dans l'opinion publique. A droite, c'est phuôt le trop plein de dauphins qui paralyse la direction de la Nouvelle Démocratie. Ainsi M. Mitsotakis, quatrième président de ce parti depuis 1974, doit saus relâche défendre sa place très convoitée, en particulier par M. Evert, le maire d'Athènes.

Toutefois, l'immobilisme de la vie politique n'est qu'apparent. Depuis le rétablissement de la démocratie, beaucoup de faits nouveaux peuvent être observés. D'abord, l'alternance politique est désormais bien établic à Athènes. Comme dans tout régime parlementaire, la droite, qui a gouverné de 1974 à 1981, a ensuite cédé le pouvoir à la gauche socialiste, sortie victorieuse des deux élections générales suivantes, Grâce à la Constitution républicaine du 9 juin 1975, conçue par M. Cara-manlis et dont la révision décidée en 1985 par M. Papandréou n'a pas enlevé au pouvoir exécutif les moyens de souverner, la stabilité des institutions est assurée. Et la bipolarisation autour du PASOK et de la Nouvelle Démocratje est devenue l'un des faits majeurs de la

### Le dynamisme de la diplomatie

A politique étrangère a longtemps Le été le principal facteur de clivage dans l'opinion publique. Au lendemain de la cirute du régime des colonels, la gauche tout entière dénonçait en bloc le Marché commun, l'OTAN et les Etats-Unis comme les sources de tous les malheurs. Mais, assez rapidement, les socialistes, une fois parvenus au pouvoir, et tout en manifestant un antiaméricanisme, voire un antioccidentalisme, de façade, rallièrent en fait les orientations diplomatiques tracées par M. Caramaniis et la Nouvelle Démocratie.

L'Europe communautaire, l'Europe balkanique et la Méditerranée orientale sont ainsi demeurées les pôles d'attraction de la diplomatie grecque. Car M. Papandréou, comme autrefois M. Caramanlis, utilise la diplomatie comme arme principale face à la Turquie, dont, selon un sondage récent, 90 % de Grecs pensent qu'elle est une menace sérieuse pour l'intégrité territo-

riale de leur pays. Son appartenance à la CEE est un atout essentiel pour la Grêce. Dans le ieu qui l'oppose à Ankara, la rencontre de Davos, en janvier dernier, entre les premiers ministres de Grèce et de Turquie, amorce, après une longue période de tension, un dégel des relations entre ces deux Etats. Elle n'a pu avoir lieu que parce que M. Ozal sait que tout rapprochement de son pays avec les Communautés européennes implique nécessairement, compte tenu du droit de veto hellénique, une nouvelle appro-

che du contentieux gréco-turc. Mais la solution des problèmes qui opposent Grecs et Turcs, à laquelle doit s'attacher une commission mixte sera à l'évidence ardue. A l'affaire chypriote et aux différends concernant la mer Egée s'ajoutent, depuis quelques années, le statut de la minorité turque de Thrace et l'indemnisation des biens

de la communauté grecque de Turquie. M. Papandréon s'affirme comme un défenseur infatigable de la coopération interbalkanique, et l'on voit se développer les relations bilatérales et multilatérales de la Grèce avec l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie. Des rencontres régulières entre responsables de pays appartenant les uns à l'OTAN et les autres au pacte de Varsovie contribuent certes à rendre moins explosifs certains litiges régionaux, comme l'épineuse question macédonienne ou le sort de la minorité turque de Bulgarie. L'abolition par la Grèce, le 28 août 1987, d'une loi de 1940 instituant l'état de guerre avec l'Albanie, décision très critiquée par la droite à Athènes, a permis à ce pays de participer pour la première fois à une conférence de tous les Etats de l'Europe balkanique.

Membre fondateur du « groupe des six » (Grèce, Suède, Argentine, Mexique, Inde et Tanzanie), dont l'objectif est la promotion du désarmement et du pacifisme dans le monde, M. Papandréou souhaite faire des Balkans une zone dénucléarisée, première étape d'une dénucléarisation généralisée. Ces propositions, qui, il y a quelques années, paraissaient fort irréalistes, se présentent maintenant sous un jour différent à la lumière des récents accords soviéto-américains en matière de désar-

En Méditerranée orientale, M. Papandréou, grand ami du colonel Kadhafi et du chef de l'Etat syrien, s'est rapproché dernièrement de personnalités arabes plus modérées, comme le président Moubarak. La politique arabe de la Grèce, parfois présentée comme très complaisante, a.

en réalité, souvent servi les intérêts de ses alliés. Par exemple, en août 1982, à la demande pressente de M. Philip Habib. l'émissaire spécial du président Reagan, le premier ministre a accepté que M. Arafat et ses compagnons assiégés dans Beyrouth soient évacués vers la Grèce à bord de navires battant pavillon grec et sons escorte de bâtiments de guerre français et américains. Cette recherche constante de rapports privilégiés avec les Etats arabes, excolonies turques pour la plupart, est aussi justifiée depuis peu par un souci de contrer la récente offensive diplomatique d'Ankara su Proche-Orient, qui y cherche, outre des débouchés commercianz, un appui pour sa politi-

gir to be Manage

e di proprio di Pierra 🙀

right graffen 🍅 🙀

ままでかり制度 子<del>家権</del>

tion of a familiar

STAL AT BURNOR

a a presente i diame.

Marketin and the Control

and the first of the second

Committee of the Commit

\$1.75 P. \$1.57 x 7.00

FE CHARLESTON CONTRACTOR

THE REAL PROPERTY.

Object 1

Spécification

Prix grecs

Se marion! harmal

Densibles au fort

Assigni une lech

State State

7434 . 74

a could

\* COPLAM:

Algebra & M

Seul Etat de l'Europe communauiaire à de des reconnaître *de l'ure* l'Ela! d'Israël, la Grèce a toutefois multiplié ces deux-dernières années des contacts officiels avec Jérusalem. L'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, qui aurait dû normale-ment être décidé il y a plusieurs mois, a été retardé en raison de la politique de répression de l'Etat hébreu à l'égard des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza depuis le déclenchement de la

< révolte des pierres ». C'est dans un tel cadre diplomatique que s'inscrit la politique de défense de M. Papandréou. Pour le PASOK, la sécurité du territoire, face à une invasion venue de Turquie ou d'ailleurs, paraît désormais mieux assurée par l'appartenance à l'OTAN, et il n'est pas question de sortir de cette alliance. Ouant aux relations de défense avec Washington, il importe, pour le parti au pouvoir, de faire payer très cher aux Etats-Unis le maintien sur le sol grec de bases militaires prévues par un accord bilatéral qui expire le 31 décembre 1988 et est actuellement en cours de renouvellement. Le but de M. Papandréou est d'obtenir des Américains tout à la fois une garantie d'ordre militaire contre d'éventuelles initiatives turques et une aide financière accrue. La volonté des Etats-Unis de ne pas interférer dans les rapports gréco-turcs et leur détermination à limiter le montant des dépenses budgétaires affectées au sontien de leurs alliés perturbent actuellement les négociations sur l'avenir des bases. Mais personne ne doute, à Athènes, que M. Papandréou, prodigieux magicien du verbe, saura présenter aux Grecs, le moment venu, le nouvel accord de défense avec Washington, qui doit en principe être soumis à référendum, comme un bon traité, plus avantageux pour eux que le précédent.

### DÉCORATION RÉNOVER VOTRE APPARTEMENT A PARIS ?

Conseils, réalisation des travaux, tous corps d'état, qualité, délais.

ARCHI-DÉCOR (I) 47-63-47-I2

LA CULTURE FRANÇAISE... PARTOUT DANS LE MONDE Commandez tous LIVRES ou DISQUES français de votre choix, disponibles chez les éditeurs, en joignant la valeur approximative (minimum 150 F) ou équivalent en toutes devises convertibles. DÉTAXE de 7 % sur le PRIX IMPOSÉ EN FRANCE pour les livres
 REMISE de 10 % sur les disques et cassettes
 Frais réels de port en recommandé (préciser AVION ou SURFACE). VOTRE LIBRAIRIE A DOMICILE Téléphone: 45-88-44-45

14, Place de Rungis - 75013 PARIS





💻 Supplément 💳

de la chute IN ACEa pour per le Perpast gu d'Athènes.

Toutefois, l'immobiling et politique n'est qu'appare et rétabilissement de la démart le coup de faits nouveau par que est désormais bien les Athènes. Comme dans tout és discrete a Mais Mais Athens Comme dans by des différents pa gouverne-

des deux élections fériels de la Constitution for de la Pour de la Constitution for del Constitution for de la Con less le com-Market Parries PASOK 1985 par M. rapanorou in Re au pouvoir exécutif les mont Verner, la stabilité des mont assurée. Et la bipolarisaine PASOK et de la Nouvele lite devenue l'un des faut me Minds of Senits. est devenue l'un des fait me

dynamisme de la diplomatie

en réalité, souvent sem la le ses allies. Par exemple, a mil la demande pressante de Ni Hinbib, l'emissaire spécial & p Reagan, le premier minima que M Arafat et se con essegés dans Beyrouth mais cers la Grèce à bord de music partition gree et som tame i ments de guerre français a me Cette recherche constant in An antiprivilegies avec les Eur ectionies turques pour la par Jissus justifice depuis per prade contrer la récente d'anne matique d'Ankara as Pada qu. y cherche, ontre da de commercialis, un appui porti

que chypriote. Seul Etat de l'Europe no taire à ne pas reconnaître épi d'Israel, la Grèce a toutelon acs dout demières amés éofficielle avec Jérusalen. le ದರಣ: ರಂ relations diplomin-Les deux pays, qui aurait de ment être décidé il y a phosec die retarde en rasson de la pais. renression de l'Etat hébrark am Paimtiniens de Cisjone: Gira depuis le déclenchemi a revolte des pierres ».

C'est dans un tel cutre foie

- Sinsent la politique de la M Parandréou. Pour le Ma securité du territoire, factige som venue de Turque a de parali desormais mient 🚾 "appartenance à l'OTAN el CITA ducation de sons de cast Quart aux relations de 6600 Washington, il importe, parti au pouvoir, de faire payer met Elekateria is mainta sa in de bases militaires prints accord bilateral qui me 3 : décembre 1988 et et ses en cours de renouvellement les M. Papandréou est d'obtemb ficality tout a la fois me d'artire militaire coure de this lives lurques et me cière acertie La volonté de la de ne pas interferer das if green-tures et leur detasse limiter le montant des départs different at some Tilles persurbent actuellends Circum but l'avenir de but persuante sur l'avenir dei ma persuante na doute à Aties M. Papandréou protigent du serbe, saura présente de Mariner seru, le muid de defense avec Washington at Cumand un bon trails, plus pass bont eny die je biergen

Fallant Chy

populares 41 &

in exercise una

TORES develop-

finies et muities inn l'Albums, is

ME AN DECK

na i rendre tigas regul-

America de

March Park

de pays de

Brate de

e des butte

DÉCORATION RENOVER VOTRE APPARTE A PARIS? Conseils. réalisation des travaux tous corps d'est ARCHI-DÉCO. (1) 47-63-474

# THESSALONIQUE: vingt-trois siècles d'histoire

Capitale de la Grèce du Nord, siège du ministère de la Macédoine et de la Thrace, Thessalonique - que les occupants turcs avaient rebaptisée Salonique - n'est pas saulement la dépositaire de vingt-trois siècles de continuité hellénique : elle est sussi la véritable métropole industrielle et commerciale du pays. Au point de convergence de l'Orient et de l'Occident, cette cité d'un million d'habitants a une tradition culturelle et une pratique dynamique des échanges avec l'extérieur. Alliant harmonieusement le souci de la modernité et la préservation de son identité, elle est aujourd'hui l'un des atouts maîtres dont dispose la Grèce pour une meilleure intégration dans l'Europe des Douze.



EMBLEME OF LA DYNASTIE MACEDONIENNE (Tomboau de Philippe II à Vergine)

# La belle mariée du golfe Thermaïque

Par LIANA ALEXANDRI \*

"HESSALONIQUE fut fondée en 315 avant notre ère par Cassandre, roi de Macédoine, qui lui donne le nom de son épouse, sœur d'Alexandre le Grand, Après la conquête de le Macádoine (148 avant J.-C.), ise Romeins en firent la capitale de la province. Se rue principale, Egnatie, tient son nom de la fameuse via Egnetia qui relialt l'Adriatique à la Thrace, Lieu de passage obligé, lonique connaître à partir de ca moment una période de prospérită, devenant le centre économique et commercial des Balkans. Elle subirs la férule de conquérants provisoires pour être finalement nvestie, occupée et rebaptisée. Salonique en 1430 per les Turce, dont elle sera libérée en 1912, lors

de la première guerre balkanique. C'est saint Paul qui évangélisere une ville qui a donné à la chrétienté

l'an 390, les habitants se révolteront contre le premier empereur chrétien de Byzance, Théodose IT, dit le Grand. L'insurrection sera réprimée sans pitié : sept mille innocents seront messacrés dens l'hippodrome. Premier prix du sang payé per Thesesionique pour son défi au pouvoir. Premier acte de désobélatance de celle que l'on appellera plus tard la ville des pionniers et des réformateurs.

Entre le VI<sup>a</sup> et le VII<sup>a</sup> siècles, Thesestonique conneît un grand apôtres Cyrille et Méthode créent et enseignent leur alphabet et christianizant les Slaves. Les quetre siècles qui suivent portent la marque de luttes permanentes contre une série interrompue

in ville de 1204 à 1224. Un écisode qu'un historien juge de manière nuencée : «La conquêta franque a, sens doute, impoeé un lourd tribut aux pays helléniques conquis, surtout en termes de dectructions et de dévastations. Mais ella a ou on mêma temps un affet bénéfique sur la psychologie et les activités des Grace : dans le domeine des arts, ce sont aurtoui la painture et les lettres classiqu qui connaissant un renouveau, réorientant ainsi le monde byzantin vers ses origines helléniques ciaseiques (1). »

garas, Normanda, Francs. Après la

quatrième croisade, qui voit la dis-

tribution des terres byzantines aux conquérants, Thessalonique est

cédée avec une grande partie de le

Macádoine à Boniface de Montfer-

rat, fondateur du royaume franç du

même nom. Les France occuperont

Au plan cultural, le XIV- siècle lant de Theexalonique, C'est pourluttes religiouses et sociales sans merci : la révolution des zélotes (1342-1349) secoue le monde chrétien d'Orient per ses idées pro-gressistes. On voit aussi apparaître se que l'on pourrait appeler un pro-létariet et une classe moyenne dens les villes, qui connaissent pour la première fois une émigra-tion intérieure. Ce sera essuite la conquête par les Ottomens (1430) et le long silence de presque cinq alicles d'occupation turque.

L'évériément qui a le plus pro-fondément marqué l'évolution de Thessalorique pendant cette occupetion cet l'immigration de juits de Hongrie, d'Allernagne, d'Espagne, de Sicile, du Portugal et de Pro-vence. Le communeuté juive occuperà progressivement une place de premier plan dans la vie culturalle, économique et sociale du pays, Les Grace, en revenche, établiront des liens directs avec les négociants des pays balkaniques et ceux d'Europe centrale, concurrençan ainti les Français, les Autrichiens et les Anglais...

C'est su divindifieme siècle que seront construits l'église française de Saint-Louis (1744), le quartier çais, premier consulat général de la ville (1777) (2). Sulvront les consulate anglais, hollandais, véni-

### the cité cossispolite

Après le libération de la Grèce Sud de l'occupation turque (1821), les mesures progres prises par les Ottomans en faveur des chrétiens stimuleront le déve-Thesesionique. Cette période reste cependant marquée par le massa-cre des consuls de France et d'Allemagne par la foule ottomane (1876). Vers la fin du dis-neuvième siècle, Thessalonique set reliée per voie ferroviaire à l'Europe centrale (via Balgrada) et à l'Asie (via Constantinopie); les premiers tramways électriques font leur apparition, le visage de la ville sa

A l'aube du vingtième aiècle, les événements se précipitent : lutte pour la Rhération de la Macédoine (1904-1908), révolution des Jeunes-Turcs (1909), guerres bal-izaniques (1912-1913) et libéra-

tion de la ville (26 octobre 1912). Dans les années qui suivent, Thessalonique est une cité florissante et pernopolita où sa diffusent les idées politiques radicales. La Fédération des syndicats est très puissente, dispose de son propre journel. Avanti, et exerce une forte influence aur le monde ouvrier des Salicans, Dis-sapt pays sont représentés par un consulst général, le port est très actif.

Le ceracière stratigique de la position géographique de Thessa-lonique va lui faire jouer un rôle majeur dans la première (pustre mondiale : en septembre 1915, les troupes de l'Entente (France, quent. C'est le début de l'affrontement entre le premier ministre crec Vanizálos et le roi germanophile Constantin I", le premier partisan de l'entrée en guerre de la Grèce aux côté des Aliés de l'Entente, le second favorable à la neutralité. Veniziilos l'emporte et forme à Thessalonique un gouvernement provisoire (1916), destitue

En 1917, un grand incendie détruit la quasi-totalité de la ville. Suit une série d'événements dramatiques : la défaite des Grece face aux Turce, en Asie Mineure, échangus de populations avec la

Turquie, transforme comp le profil démographique de la cité; la seconde guerre mondiele; la Résistance et l'anéentissement de la population juive (44 000 personnes) dans les camps d'extermi-, nations name.

### Un centre industriel

Dans les années 1950, la généisation du transport sérien aux dépens du rail fait perdre à Thessalonique son statut de « péage » du pays sur le chemin de l'Occident. Mais la ville reprend très vita le dessus pour devenir un grand centre industrial et commercial, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, sans avoir jameis cessé d'être la « belle mariée du golfe Thermaique » (3), comme en continue de l'appuler...

(1) Apostolos Valcaloponios, Thes-selonique, deux mille trois cents and d'histoire, Editions Malliaris, Thomalo-

pourtant de consais français aux quin zième et seizième siècles.

(3) Thessalonique est simée au feed du solfe du même nom, longtemps appelé solfe Thermatique, Thermi étant la potite aggiomération à laquelle Cassandre substitua le prénom de son

### LIRE PAGES SUIVANTES

- PAGE 24 : Loin des sentiers battus en Grèce du Nord, par uies ; Des infrastructures éprouvées, per Vessille
- PAGE 25 : Une économie ouverte sur l'Europe, par Llena
- PAGE 28: Le ville convoitée, per Vasso Tocatildou; Une continuité hellénique ininterrompue, per Stellos Papathe-



### COPLAM

Objectif 1996:

l'organisation des Olympiades d'or

CELA fait vingt-trois siècles que Thessalonique porte son nom actuel. Le site était cependant habité auparavant et un grand nombre de vainqueurs des jeux olympiques de l'Anti-

quité en étaient originaires... C'est aujourd'hui un important

centre d'activités économiques et culturelles, une ville de

sportives, l'existence d'infrastructures de qualité (stades et

autres installations, port de plaisance), ses grandes capacités

d'hébergement et les facilités de transports et de communica-

tions dont elle dispose sont autant d'arguments pour la candidature de Thessalonique comme coorganisatrice des Olympiades d'or dont la Grèce revendique l'accuell en 1996. La ville de Thessalonique s'est d'ores et déjà portée candidate auprès

Son expérience de l'organisation de grandes rencontres

congrès et d'expositions internationales.

da Comité international olympique.

Châssis en plastique pour portes et fenêtres

- Spécifications européennes
- Prix grecs

Les COPLAM :

Se marient harmonieusement avec tous genres d'habitations

SOTHES KOUVELAS.

matre de Thurstalonique.

Insensibles au feu et aux substances chimiques Equipés de deux mécanismes d'ouverture

Tel. 01/6567.000

Assurent une isolation thermique et acoustique parfaite

Usine: Zone Industrielle de Sindos - Thessaloniki - GRECE Tel. 031/799.434 - Telex: 412109 GEMK GR Exposition (Thessaloniki): 34 Rue E. Antistassis - Thessaloniki 551 31 GRECE Tel. 031/430.630 - Telefax: 031/434.259 Exposition (Athènes): 514 Mesogion Av.-Athènes



THESSALONIQUE 1916 les citoyens en vue parlent français, lisent la presse

francophone locale. La ville assure une grande part de ses liens culturels avec l'Europe à travers les activités de la communauté francophone. I'hôtel Splendid Palace en est le coeur.



Soixante douze ans après, ce même bâtiment historique, plein de vie, abrite le Club Splendid. Pour les gens avisés.

SPLENDID CLUB - AVENUE NIKIS - THESSALONIQUE - GRECE



# Loin des sentiers battus en Grèce du Nord Des infrastructures touristiques

Par NIKOS SKOULAS .

A plupart des touristes qui visitent la Grèce se concentrent dans le sud du pays, où se trouvent la majorité des îles ainsi que des sites archéologiques universellement connus: l'Acropole, Mycènes, Epidaure, etc. Pourtant, au nord, la Macédoine et la Thrace recelent des sites d'égale importance, avec cet avantage davantage le passé par leur inscription dans un cadre physique de ruisseaux et de bois, de champs et d'actores en flaurs.

### Mosaïones de Pella. tembeaux de Vereina

C'est le ces de Pella, capitale de la Macédoine à partir de la fin du cinquième siècle avant J-C, cité étonnants découpée en rectangles parfaitement géométriques, disposant d'un réseau d'égouts et d'alimentation en eau dont les tuyaux d'argile sont encore visibles. Les demeures des riches étaient construites autour d'une cour centrale, entourée d'une galarie sur laquelle s'ouvraient toutes les pièces. Les mosaïques qui recouvrent les sois, faites à partir de galets locaux, sont d'une finesse et d'une beauté qui saisissent le visi-

Cela vaut aussi pour Vergina, avec son arbre noir tout tordu qui, dressé dans la cour du paleis de l'ancienne capitale de la Macédoine (avant que la roi Archélaos, désireux de s'installer au bord de la mer, ne la déplace à Pella, que d'importants changements géologiques ont depuis ramenée au milieu des terres), ressemble à une apparition du passé au milieu des brumes tourbillonnantes qui recouvrent souvent la région.

A Vergina, où se trouvent les tombeaux royaux, le plus célèbre est cefui - non pillé - de Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, découvert chevronné,

sous un grand tumulus par un archéologue M. Manolis Andronicos. Ce spécialiste continue à trouver de nouveeux tombeaux dont un, mis au jour l'an demier, pourrait être celui de la mère de Philippe. Le palais, les tombeaux, le théâtre, un temple composent aujourd'hui le site de

Il faut aussi parler de Dion, au pied du mont Olympe, à la fois cité de l'antiquité grecque et sanctuaire des dieux, tout près de leur demeura supposée. Les travaux d'excavation sont actuellement en cours sous la direction du professeur Pandermalis, de l'université de Thessalonique. A partir d'une tour d'observation construite à l'intention des visiteurs, on peut découvir l'ensemble du site : temples, bains publics, salle de banquets, routes. Le musée mérite également le déplacement.

La Chalcidique

et le mont Athos

pèleries de sexe mâle.

nationale, chargé du tourisme.

liques : le lec de Prespa, à la frontière de la Yougoslavie et de l'Albanie, abrite des milliers d'oiseaux migrateurs, et le lac Kastoria, qu'affectionnent les cygnes, est un centre important de pelleterie, de nombreux artisans y exercant leur activité traditionnelle de traitement des peaux de renard et

Les villes de la Grèce du Nord ont aussi leur charme, Ainsi, Alexandroupolis, sur la mer Egée, d'où l'on prend le bac pour l'ile de Samothrace, riche en sites archéologiques et où abondent des fontaines au milieu des forêts (Thasses jest une aume de ces lies à l'atmosphère magique où les arbres se dressent jusqu'au bord de l'eau et où des pièces de théâtre sont jouées dans le théâtre antique). Il y a aussi Kavalle avec ses

vieilles demeures, Comotini et Xanthi qui ont chacune leur université.

Reste enfin Thessalonique, qu'évoque une chanson populaire : « Belle et si douce Thessalonique. même quand je vis au milieu des fascinations d'Athènes, je te chante chaque nuit. » Mais Thessalonique a aussi de quoi fasciner: des bătiments néoclassiques aux omements an relief at aux balcons en fer forgé, un grand nombre d'églises byzantines, la vieille ville et ses antiquaires, ses marchands de fleurs et de légumes, et la Tour blanche, autrefois appelée la Tour sangiante parce qu'elle servait de prison. Située sur la balle promenade qui longe la mer, la Tour blanche voit aujourd'hui défiler chaque jour devant elle des milliers de filneurs ou de cyclistes.

Faut-il en dire plus pour inciter le visiteur à sortir des sentiers battus et à venir en Grèce du Nord ?

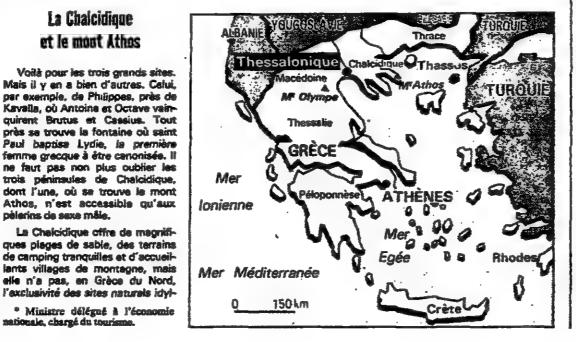

# éprouvées

Par VASSILIS BROVAS \*

HESSALONIQUE office au visiteur un ensemble unique de monuments de toutes les époques, des édifices romains aux églises byzantines, de la Tour blanche aux remparts de la citadelle. De l'ant de Galère - constrait en 303 après J.-C. - on suit la voie menant à la rotonde de Saint-Georges, édifice romain consacré au culta citrétien vers 400 après J.-C. et dont la coupole fut omée de iques devenues celébres lors de sa transformation en égisse.

Le début de la période byzantine coïncide avec l'édification des remparts sous Théodose !", au cinquième siècle de notre àre (reconstruits plusiours fois au cours des siècles suivants, les remparts antoursient complétament la ville jusqu'à leur démoinion en 1869), C'est su cours du cinquième siècle que furant également construits les premiera édificas religieux chré-tiens : la basilique Achairopoietos, l'église Hosios David et le petit sanctuaire consacré au martyr et patron de la ville, saint Démètre. Du huitième au quinzième siècle surgiront des dizaines de nouvel églises byzantines, ornées de mosaigues et décorées à const et de fresques d'une rare besuté. Quant à la Tour blanche, elle fut édifiée au quinzième aiècle per des Vénitiens au service des Turcs, et alle abrite aujourd'hui le petit Musée byzantin de la villa.

### Da Palais des congrès aux pistes de ski

La tradition cosmopolite de alonique impose la mise en piace d'une infrastructure solide pour l'accueil des très nombreux visiteurs qui n'attendent pas les acances d'été pour s'y rendre. D'où un secteur de services du tourisme très actif : deux associations

\* Président de l'Union des hôteliers

d'agents de voyage regroupent plus de 250 entreprises et 80 hôtels (800 lits) de toutés catégories, qui cont enregistré 1 800 000 hébergements en 1987 ; un réseau étendu de transports urbains vers les plages, une metauration de qualité

international de congrès. Les grands hôtels disposent des feciirtés nécessaires, meis il a néen-moins fallu aménager plusieurs salies spécialement adaptées aux congrès Fore et Symposia. Ainsi HELEXPO a décidé de construire un nouveau Palais des congrès géant, la capacité actuelle étant con ment saturés. La presqu'ile de la Chalcidique apporte un potential supplémentaire de 17 000 lits,

De telles activités impliquent un réseau de transports très dense ; toutes les grandes villes gracques et un grand nombre de cités europer voie sérienne à Thessalonique - notamment Paris, Düsseldorf, Munich, Londres, Zurich, Vienne. Un réseau routier, ferrovis maritima très étandu met par alileurs la ville an communication avec l'Europe de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'avec le continent asistique.

Les devises apportées par le secteur du tourisme comptent pour besucoup dans les ressources de la ville. Pourtent, bon nombre d'investissements d'infrastructures sont actuellement au point mort, en raison des restrictions que consult le budget de l'Etat. En revenche, il existe beaucoup de possibilités d'investigagment pour le sectaux privé sur d'autres projets. Ceci est particulièrement vrai pour le déveoppement d'un tourisme d'hiver utilisant les nombreuses pistes de ski proches de la ville (100 à 150 kilomètres, y compris le mont Olympe), qui garantissent une lonque période d'enneigement, de décembre à mars.

# La Grèce, regardez-la dans les yeux, vivez-la!



### OFFICE NATIONAL HELLÉNIQUE DU TOURISME

FRANCE: 3, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS Tél. (1) 42-60-65-75

BELGIQUE: 173, avenue Louise, 1050 BRUXELLES Tél. 647.5770, 647.5944. Télex 24044

SUISSE: Löwen Strasse 25, CH 8001, ZURICH Tél. 2210.105. Télex 814452







sent Thessalonique

Par VASSILIS BROVAS .

CALL Office and viside toutes les de la Tour blande la citadelle. De - Construct on of that is voice Manuale de Santwire 400 apres le compele fut ornée de

service so áglice. de période byzantane des com-des périodes je, au cin-de au cours des feis au cours de feis feis au cours de feis au cours de feis andriame secie Acheropoetos,
David et le petre
au mertyr et A CONSTITUTE INS and select Démètre. Du serve de nouvelles estationes, ornées de les diomins d'icônes et

dis congres \*\*\*

d'une rare beauté, l'été blanche, elle fut éci-mention siècle per des l'été bailes des Turcs, et l'été buile pets Musée

ilinapakte de in income le muse en la manufacture soi de les très nombreux despisacions pas los point by tendre. S. MILLE BINDON OF

d'agents de voyage ny de 250 entreprise (800 lits) de tous Ont enregistré 1 800 tel ments en 1987 : une de transports urban

Thesasionique of a international de tank granus noves deposit intés nécessares, no l' moins tallu aménère salles spécialement y congres for at same the text of a congres for at same the text of a congres for at same to congres for a congress for a co ment saturée. La prest Chaicidique appora e la Supplémentaire de 11 1001

De telles activité man. toutes les grande vier à peennes sont relies to par voie aéreme à l'accomment l'air. Munich. Londres Zana L Un réseau rouber, fait à Un réseau rouber, fait maritime très étands et leurs la ville en command l'Europe de l'Est et de l'éta cui avec la contrant avec dn sasc le coupueu Les devises apportun

tour du tourame marc beaucoup dans les remer viile. Pourtant, bon mobile essements d'internes actuallement au pont ag son des restrictors (m.b. budget de l'Etat fa existe beaucoup di me C'investissement par Le privé sur d'autras projet (s particulièrement wa part oppement d'un minut utilisant lee nombrassia ski proches de le mis : 50 kilométres, y comit Clympe), qui garantenne

que période d'ensière

décembre à mars.



Supplément Thessalonique

# Une économie ouverte sur l'Europe

Par LIANA ALEXANDRI

RADITIONNELLEMENT orientée vers l'industrie et le commerce, peuplée d'un million d'habitants, Thessalonique bénéficie d'une situation géogra-phique exceptionnelle, au point de convergence de l'Europe occiden-tale, du bassin méditerranéen oriental et du Moyen-Orient. Premier port grec pour le volume des exportations, elle constitue un important nœud de transports routiers et maritimes. Elle abrite Helexpo, organisatrice de foires et expositions d'envergure internatio-

L'industrialisation intense de Thessalonique remonte aux années 60 et 70, avec un taux de création d'emplois inégalé en Grèce. Depuis 1980, le rythme de

investissements nouveaux ont provoqué un léger redressement. Le secteur tertiaire occupe 50 % de la population active, l'industrie et l'ertisanet 40 %, le bâtiment et les travaux publics 10 %. La zone industrielle de Sindos, le plus veste du pays, couvre une superficie de 9 millions de mêtres carrés et

crossance de la production industrielle est cependant resté modeste, seuf en 1988 où des ragroupe des reffineries de pétrole et des entreprises de différents

soctaurs : chimie, textile, metérietat de construction, etc.

Les industries de transformation et l'artistnat (1 000 entreprises dans la région de Thessalonique) sont perticulièrement nombreuses dans le textile et l'agro-alimentaire. Une bonne partia d'entre alles se retrouvent dans l'Association des industries de la Grêce du Mord, qui compte 250 membres. Salon l'Association des avnorts

teurs de la Grèce du Nord, de Thessionique sont essemielle-ment les produits textiles (notemsures, les bolesone et les produits alimentaires, les matériaux de construction, les aliments pour bétail, etc. Cas exportations se font surtout en direction des pays du Merché commun, Quant sus importations, elles concernent le matériel électronique, les biens d'équipement et les machines sones. Le vie consuleire est active à Thessalonique, avec la chambre de commerce et d'industrie (15 000 membres), la chembre de l'artisanet, la lique des commer-cants et la chambre technique de la rèce du Nord.

Le port de Thessalonique, créé en 1926, d'une superficie de 800 000 mètres carrés, a une vocation à la fois nationale et internationale au service des six zones industrielles de la Macédoine centrale. Il assure en particulier les peys voleins, la Yougoslavie et la Bulgarie. L'organisme qui gère le port a réalisé, en 1987, des profits substantiels, chose assez rare dens les entreprises publiques grecques.

La secteur des services (tou-rierre, benques, assurances) est en plein développement, réorientant l'activité économique de la ville vers le tertisire au détriment du secteur secondaire. Le biltiment et les traveux publics ont également un rythme de développement satisfaisant qui devrait s'accélérer après l'appel d'offres international de la municipalité pour l'aménagement

budget estimé à 16 milliards de drachmes (1) - qui, entre autres, devrait permettre de construire un énorme parking sous-marin et une

Helexpo est un des éléments importants du dynamisme de la ville. Fondée en 1926, elle orgations culturelles. Avec ses 180 000 matres carrés d'installations, elle peut sans difficulté abriter de très grandes expositions et

dispose d'une infrastructure com-plète d'organisation de congrès « clé en main », Parmi la vingtaine ou plus de ménifestations qui ont lieu chaque année, la plus connue est la Foire internationale au mois

Des expositions plus spéciali-sées ont également lieu régulière-ment. En 1987, 7 805 exposents grecs ont participé aux diverses manifestations, de même que les représentants de 47 pays étran-gers. Le nombre total de visiteurs (professionnels et grand professionnels et grand profession (professionnels et grand public) a frôlé les deux millions. Organisme sans but lucratif, Helexpo a vu ses

de septembre (2).

drachmet en 1986 à 1 287 mil-lions en 1987.

Grâce à cette bonne santé financière, Helexpo peut soutenir ou organiser directement de nom-breuses activités culturalles. C'est le cas, en particulier, pour le Festi-val du cinéma grac, le Festival de la chanson gracque, les Journées internationales de la musique, sens parler des nombreux concerts, expositions de peinture, etc.

(1) 1 F w environ 24 drachmes.
(2) Informations fournies par
M. Vassili Dolmas, président d'Helexpo-Foire internationale de Thessalonique.

### Au temps des concessionnaires

INFRASTRUCTURE industrielle de Thessalonique remonte au dix-neuvième siècle. En 1888, est créée la Compagnie ottomane des eaux de Salonique, société belge malgré son nom. C'est elle qui construisit un réseau de réservoirs, d'aqueducs et de châteaux d'eau, d'une technologie avancée pour l'époque, qui permit d'apporter une solution convenable au problème de l'alimentation de la ville en eau. En 1920, la société française Energie industrielle se substitue à l'ancien concessionnaire belge et, en 1928, l'Etat hellénique rachète les installations pour en assumer désormais soul la gestion.

En 1912, se met en place un service rudimentaire de 1616graphes et téléphones, assurant surtout les liaisons nécessaires au fonctionnement de l'administration. Des sociétés étrangères, notamment anglaises et allemandes, apporteront un appui technique entre 1933 et 1949, date à laquelle les PTT belléniques prendront la relève.

Une démarche identique sera suivie pour le port de la ville : la Société d'exploitation du port de Salonique passera convention avec l'Etat ottoman en 1904 mais, en 1930, l'Etat hellénique crécra un organisme autonome remplacem la société française conces maire.

Les chemins de fer orientaux (CO), créés en 1871, sont les précurseurs des chemins de fer helléniques. Des capitaux français et allemands financeront la jonction Salonique-Constantinople (JSC) et la ligne Salonique-Monastir (SM) (1). En 1912, la société française Batigulle entamera la construction de la jonction Thessalonique-Athènes, inaugurée

GEORGES OSCAR ANTONOGLOU, docteur en droit,

(1) Mouestir a été rattachée à la Yougoslavic en 1918, et s'appelle depuis lors Bitola.

# Merci Francel

L'entreprise alimentaire possédant l'un des plus forts taux de croissance en Grèce a fondé son développement sur le savoir-faire français et sur l'utilisation de matières premières d'origine française. Aujourd'hui, ouverte aux idées et aux collaborations novatrices, elle regarde l'avenir avec optimisme et confiance.





MIN service

PATESERIE

**BOULANGERIE-CROISSANTERIE** 

CATERING

FAMILY S.A/Tsimiski 114/GR-546 22 Thessalonique/Grèce - Tel. (31) 280640/ Tlx. 410973 FML



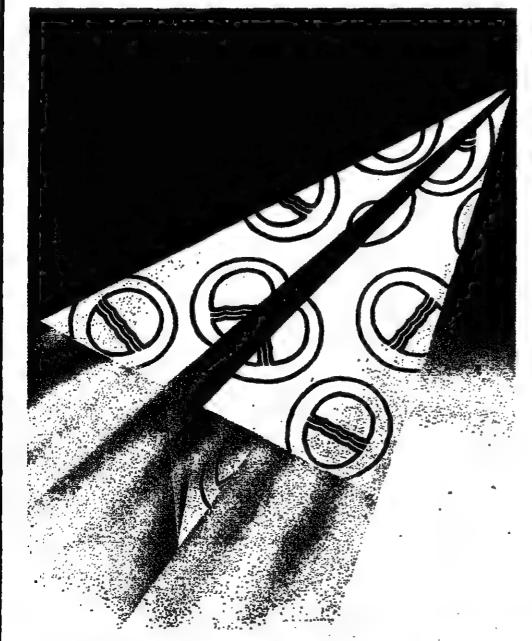

### VERS LES NOUVEAUX HORIZONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

HELEXPO: Le miroir de l'économie grecque, de ses progrès, et les moyens pour developper les relations commerciales entre la Grèce et les Pays étrangers.

- Chaque année: 18 Foires et Expositions Internationales,
  - à Thessaloniki.
  - Plus de 6.500 exposants provenant de 44 pays
  - Environ 2.000.000 de visiteurs. professionnels, et public de 64 pays
  - Des dizaines de Congrès et autres manifestations culturelles







AGANIZATEUR OFFICIEL DE FOIRES ET D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES CONGRES, FESTIVALS

SIEGE CENTRAL: 154, RUE EGNATIA, GR - 546 36 THESSALONIKI - GRECE TEL.: 031/239.221, TELEX: 0412291, TELEFAX: 031/229116 SUCCURSALE: 1, RUE MITROPOLEOS, GR - 105 57 ATHENES - GRECE - TEL.: 01/3238051

Strasse 25, CH 8001, ZURICH 2210 105, Télex 814452

N donnant à l'essai historique

rappelait que Thessalonique n'avant

jamais cessé au cours des siecles de

provoquer des e convoitises renais-santes » et que e tous les climats

[lui] ont envoyé des maitres, toutes

les mers des pillards ...

Aujourd'hui encore, majoré tous les

obstacles qui ont entravé et souvent arrêté son développement après la Libération, et en dépit de

tous ses malheurs - auxquels il

faut ajouter de graves erreurs d'urbanisme, - Thessalonique évo-

que une noblesse voilée et un mys-

tère auxquels tout visiteur est sensi-

qu'il publia en 1917 le titre de la Ville convoitée, P. Risal



### La ville convoitée

Par VASSO TOCATLIDOU \*

Serait-ce la présence des églises byzantines, dont les élégantes cou-poles se dessinent sur le fond du ciel ? Ou les légendes attribuées à la ville, à ses remparts et à son patron, saint Démètre ? Peut-âtre aussi les distances prises avec la capitale de la Grèce : des distances secrètes qui lui permettent de choisir entre les sollicitations de l'intérieur et celles de l'Occident et de

Fixant ses propres orientations, inventant ses propres techniques, puisant dans l'expérience et le savoir-taire des autres pays. Thessalonique n'a jamais éprouvé le besoin d'imiter Athènes, encore

moins de rivaliser avec elle. On aurait donc tort de comparer Thessalonique à la capitale; son carac-tère, ses attitudes, se vocation, sont le produit d'une ouverture au monde. C'est ce qui peut explique l'absence de toute agressivité (par-ticulièrement en matière scientifi-que et culturelle) dans une ville dont nombre d'habitents atteindre bientôt le million.

Les Etats étrangers ne s'y trompent pas et y ranforcant leur pré-sence : l'Italie, avec son Instituto Italiano di Cultura ; le Royaume-Uni, avec le British Council; la

République fédérale d'Allemagne, avec le Goethe Institut et le Lycée allemand : les Etats-Unis, avec leur institut cultural et le lycée américain Anatolia ; la France, avec son Institut français - institution de mission laïque que les Thessaloniciens continuent à nommer lycée - et avec ses deux éçoles catho franco-helléniques. Tous ces pays et d'autres sont officiellement représentés par un consulat, à l'excaption de la France qui, pour des reisons que nul ne comprend, a supprimé le sien en 1985.

Comme toutes les métropoles, Thessalonique compte un nombre important d'institutions culturelles, dont les initiatives ont notamment donné naissance au Festival de cinéma et au Festival des jeunes artistes, organisés tous les ans par le Foire internationale de Thessalonique. Pour sa part, chaque automne, la municipalité organise le Festival Dimitria, qui remet en valeur les activités traditionne artistiques ou artisanales des habitants de la ville, comme le théâtre d'ombres ou le travail du cuivre.

Ce qui fait cependant la spécificité de la vie culturelle de la ville où. au cours de ce siècle plein de tourments, ont vu le jour plus de quarante revues littéraires et plus de soixante journaux politiques, c'est l'existence de certaines institutions spécifiques. Ainsi, la Société d'études macédoniennes, la Fondation des études de la péninsule de l'Hémos et les Archives historiques de la Macédoine développent activernent la recherche sur l'histoire de la Macédoine. L'Institut patriarcal d'études petristiques, l'institut de recherches byzantines et l'institut d'études néogrecques attirent également chercheurs et spécialistes du monde entier.

A côté de ces noyaux d'activité scientifique très spécialisés, perce que liés à l'histoire de la ville et de la Macédoine, deux institutions

Professeur à l'université Aristote de Thessalouique, présidente du dépar-tement d'études françaises.

d'envergure, l'Helexpo-Foire inter-nationale de Thessalonque et l'uni-versité Aristote, jouent un rôle primordiai en matière mtellectuelle.

L'Helexpo (le plus grand marché grec d'échanges commerciaux internationaux) soutient également l'action culturalle et scientifique et organise même directement des manifestations de grande enver-gare. De son côté, l'université de Thessalonique, dont la tradition d'innovation ne s'est pas démentie depuis sa fondation en 1926, soutient de nombreuses initiatives extérieures en apportant la capacité de son personnal. Avec ses 32 départaments couvrant 112 domaines scientifiques, plus de 3 000 enseignants, chercheurs et personnels administratifs et pris de 50 000 étudients, c'est le plus grande université de Grèce. Une université qui, loin de tout provincialisme, développe des cooperations avec ses homologues d'Europe de l'Est et de l'Ouest. La tradition de la ville et les besoins de l'industrie ont par ailleurs suscité la création d'un institut polytechni-que, le seul à ce jour en Grèce.

Les Thessaloniciens aiment leux ville et ont pariois l'impression qu'elle est marginalisée par la capitale. Le système administratif grac, très centraliste, fraine souvent leurs initiatives et les oblige à inventer

d'autres solutions, souvert du côté de l'Europe. Par tradition, ils sont polygiottes (l'université Anstote est la seule en Grèce à disposer de quatre départements de langues étrangeres — anglass, allemand, français, rasien, — celui de français compor-tant un secteur spécialisé en didactique des langues vivantes) et avides d'information. Le quotidien local, Makadonia (Macédois le journal grac disposant du réseau d'informations le plus complet. En Grace, c'est à Thessalorique que commença à fonctionner la radio (1922), la télévision (1962) et la telévision per satellite, distribuée par la municipalité depuis janvier 1988.

Maigré le grand nombre de tounates et d'étrangers qui passent à Thessalonique, et malgré la grande réputation gastronomique de la ville, on ne verra nulle part les enseignes ou les inscriptions souviaki ou sertalu que l'on trouve dans tous les coins de la Grêce et dans le monde entier. Serait-ce du snobisme ? Plutôt le respect d'une tradition qui, secrétement, dicte à tous les Thessalonicians leur comportement. Ils ont des choses plus sérieuses et plus importantes à offrir, des choses qui font de Thessalonique, capitale de la Macédoine et de toute la Grèce du Nord, une « ville convoi-

### Une continuité hellénique ininterrempue

THESSALONIQUE, cité de l'histoire et des légendes, déborde aujourd'hui de vitalité créatrice. Cosouveraine de Byzance et cocapitale de l'Etat néogrec, elle est la métropole d'une région riche et en plein développement.

Prodigieux port naturel, carrefour de communications avec l'Europe et le Levant, elle est aussi la porte d'entrée et le point de convergence de terres chargées de monuments et de mémoires. Les grands centres historiques macédoniens qui l'entourent, Pella, Vergina, Dion, tout comme ses propres trésors byzantins, s'inscrivent dans une continuité hellénique inin-

Thessalonique de l'histoire et Thessalonique de l'avenir; voilà notre ville.

STELIOS PAPATHEMELIS. ministre de la Macédoine et de la Throce

### GEMKATE S.A. Société Technique

La société Technique des Constructions ayant 20 ans d'expérience.

- Maisons individuelles en ville et à la campagne
- Bâtiments industriels
- Complexes hôteliers

### GEMKATE S.A.

10 Rue P. Mela - Thessaloniki - GRECE Tel. 031/265.177 - 273.230 - 433.639 Telex: 412109 GEMK GR Telefax: 031/434.259

Bienvenue à 23 siècles d'histoire Municipalité de Thessaloniki





### LITTÉRATURE FRANÇAISE ET IMMIGRATION

### OCTOBRE 1983, première marche contra le racisme. Novembre 1987, Tahar Ben Jelloun, écrivain marocein de langue française, reçoit le prix Goncourt. Entre ces deux dates, une vingtaine de romans écrits par ces jeunes que l'on dit « issus de l'immigration ». du roman beur Sur celui de Nacer Kettane, le Sourire de Brahim (1). ce bandeau : « Un roman beur ». Consécration d'un

Une vingtaine de romans, parus ces dernières années, racontent — de l'intérieur — la vie et les rêves des immigrés maghrébins dans la société française. Leurs auteurs se réclament de la « génération beur ». Ils sont nés souvent dans des banlieues ouvrières dont ils décrivent l'atmosphère quotidienne, tragique et-pittoresque.

Truffés de souvenirs d'enfance et d'anecdotes autobiographiques, leurs livres apparaissent parfois maladroits, guindés, empotés; ils débordent cependant de sincérité, d'humanité. Ce sont des cris contre la haine raciale, contre les patrons et la police, contre l'injustice. Et c'est avec un étonnant mélange d'humour et de poésie que ces jeunes écrivains expriment leur inconfortable dualité culturelle. Ils savent que la nostalgie lancinante de leurs parents restera inconsolée. Ils répètent leur formidable affection à l'égard de ces parents — le père surtout — désemparés et si souvent blessés dans leur dignité,

Mais eux ont choisl. En ciselant avec passion cette langue française apprise à l'école, pas en famille, ils optent — sans rien renier de leurs origines — pour la société dans laquelle ils vivent. Et parient, avec optimisme, sur son évolution.

Par JEAN-MICHEL OLLÉ \*

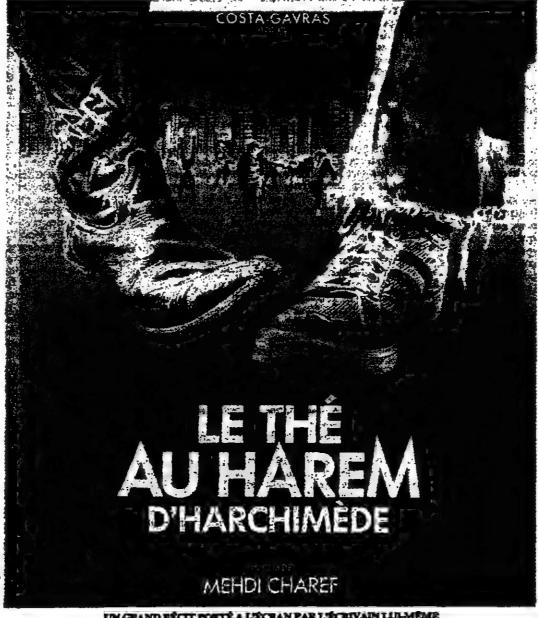

um grand récit porté a l'écran par l'écrivain lui-même Las bumbin, la débromble, sur femd de HILM

L'humour est pertout, toujours. Il y a une santé traordinaire dans ces textes, comme si ces jeunes gens, parce que leur existence même est perfois sée, avaient une très forte conscience d'être du côté de la vie. Aucun d'entre eux ne résiste à la detcription d'une scène cocasse, et tent pis si cela vient mal. Leur arrivée inopinée sur la place littéraire, c'est un peu le retour des Pieds nickelés et de l'Epatant à grande coups de bons tours joués aux flics, de jeux de mots approximatifs, ponctués de « c'est le ces de le cire », pour le lecteur qui ne l'aurait pas remarqué. lis rient de leurs trouvailles, et le bon goût, ils

lis ont autre chose à faire : si la plupert de leurs. livres sont plus ou moins autobiographiques, c'est bien une cause qu'il s'agit de défendre -- une cause d'ici et d'aujourd'hui. Lè encore, le lecteur habitué aux actuelles vies tourmentées de princesses du haut Moyen Age ou aux peines de cœur d'une atta-chée de publicité est vite décontenancé. Vollà que ce sont ces enfants d'ailleurs qui parlent le plus de la société française aujourd'hui. Pes une de ces ceuvres n'est située au-delà des années 50, pes une qui ne

 $.\ ^{1}$ 

- -

dépasse les banlieues des grandes villes. Parce qu'ils n'écrivent pas pour partir, mais pour arriver. L'exotisme, l'ailleurs, ils ont déjà donné.

Le constat est, on s'en doute, accabient ; les Beurs de Seine de Latlaoui (7), jeunes gens qui survivent en banieus entre l'usine et la démerde, finissent en tôle ; Georgette, sous la roue d'une voiture. Pas de piace pour aux. Le monde lui-même n'est oue folie : c'est encore Georgette qui n'arrive pas à perler, les héros de Zitouni (8) qui sont à l'asile, où ils s'inventant des chefs, des combats, des morts. Nacer Kennune recome surei son entimos, commer le petit Brahim a perdu le sourire du jour où on a tué son frère, pendant les ratonnades d'octobre 1961 à Paris. Parfois, au risque de pomitier, il met de côté son récit pour nous dire comment on en est arrivé là.

« Je ne l'écoute pas. Je connais leur baratin... Ton pays... Tes recines... Ton drapeau... Ton pèra... Te mère... Tes frères... Tes cousins... Les mouzone... Tes dattee... Tes pois chiches... La nostal-. J'an passe, et des meilleures », dit le passager du Tassili. Il faut dénoncer la société, mais on se

méfie des phrases. Il y a dans ces textes comme une esthétique des tripes, un plus à la sincérité et au cri. C'est le sens de livres comme celui d'Ahmed Kalouaz sur le meurtre de Habib Grimzi (9), long monologue d'une journaliste qui rabache son incompréhension devant le drame du Bordeaux-Vintimille. C'est l'insoutenable plainte de Boukhedenna, qui dit sa haine des patrons, des employés, des flics, de la famille, de l'école, des babas cool, de tous. C'est le « cri dans se tête » de Georgette, le silence de Bra-him, la longue plainte de Naïma, an tôle, qui écrit à son amie perdue (10). Il faut crier.

Tout cela serait trop prévisible s'il n'y avait, en même temps que cette méfiance, le souci de se faire reconnaître. On devine, derrière les lignes. l'influence de l'école, par ailleurs omniprésente, repoussoir ou planche de salut pour ces auteurs à peine sortis de l'enfance. On sent les anciens élèves e doués en français », et les professeurs qui les ont poussés. Un côté un peu guindé, une sorte de respect de la langue qui contraste avec le reste : e L'usine à gaz se déployait au loin avec ses quatre immenses ballons se gonflant et se dégonflant sans arrêt ; ils ressemblaient à quatre géants dont on aurait dit qu'ils gardaient l'entrée d'une cité galactioue... A elle saule. l'usine ressemblait toutes les formes futuristes avec sas tuvaux, ses échelles, ses entennes. L'ocre jaune de l'antirouille rivalisait avec le gris blanc et le noir en lui conférant un caractère

S'ils se laissent parfois impressionner per l'écriture, en revanche, ils n'ont nen à apprendre des auteurs établis en littérature quant aux thèmes qu'ils abordent. Au contraire. Outre l'oppression et la révolts, qui sont dans leurs livres comme dans leur vie, leurs romans s'animent de figures extraordineires comme on n'ose plus en peindre, même dans la littérature bien-pensante.

Partout, le père. Figure terrifiante et adorée, c'est lui qui s'est exilé, c'est lui qui est humilié, c'est hui qui décide, c'est lui qui se talt. Pas plus gânés là qu'ailleurs, ces enfants de nulle part n'ont pas la moindre retenue pour crier leur amour du père avec, pour résultat, les images les plus lumineuses de la paternité qu'on alt produites pour tous publics depuis Cavanna. La mère aussi est une figure centrale. Puis les frères, les cousins, les copains, le groupe, Les enfants de l'immigration, qu'on nous présente comme menacent nos valeurs montles, nous donnent des leçons inégalées d'amour filial et

### De la galère quotidienne au voyage initiatique

MOMENTS de chaleur qui renvoient à un autre peradis, lui aussi perdu, celui du pays d'origine. C'était le grande nouveauté du mouvement beur, et un passage obligé des romans qu'il a produits : on ne tue plus le père, mais on se débarra: du pays, une fois pour toutes. Pas un de ces héros, sauf Georgette, meis elle est trop petite, qui ne faces un détour par le bied, le vrai pays des vraies racines... mais pour lui régler son compte : l'Algérie n'est pas le lieu où ils peuvent vivre.

Pulsqu'on a perdu son pays et que le nouveau ne veut pas vraiment de vous, reste l'errance. De la galère quotidienne sans but précis au voyage initiatique, de l'évasion par le rêve au stage volontaire en

Le père, la mère, les amis, l'enfer que l'on vit, le paradis qu'on rêve : entrés en force et par hasard en ittérature, riches de valeurs ici oubliées et nantie d'un bei appétit, ils se sont sans vergogne attaqués à tout ce qui s'écrit depuis des millénaires, sans se demander une saule seconde si d'eurres l'impiest dit avant eux. Ce qui ne manque pas de faire désordre.

Pourtant, plus de roman publié. On sait qu'ils sont nombreux derrière le petite vingtaine d'élus qui ont eu leur nom sur une couverture cartonnée. Goût d'écrire pris à l'école et désir de dire, les jeunes issus de l'immigration produisent beaucoup. Faudre-t-II attendre une nouvelle Marche, ou une quelconque catastrophe raciste pour que paraissent à nouveau qualques titres ?

(1) Nacer Kettane, le Sourire de Brakim, Denoël,

(2) Mehdi Charel, le Thé au harem d'Archi Akmed, Mercure de France, Paris, 1983; Letta Sebbar, Shera-nade, Stock, Paris, 1982; Drim Chrathi, la Mère du prin-temps, Le Seuil, Paris, 1984.

(3) Sakinna Boukhedenna, Journal: Nationalité attan, Paris, 1986

(4) Akli Tudjer, le Passager du Taszili, Sauli, Paris, 1984.

(5) Apouz Begag, le Gone du Chabbe, Swil, Paris,

(6) Farida Beighoul, Georgette, Bernard Barrault, (7) Medhi Lallacui, les Beurs de Seine, Aroambre, Paris, 1984.

(8) Ahmed Zitosni, Aimez-vous Brahim, Belfood,

(9) Ahmed Kalousz, Point kilométrique 190, L'Har-

(10) Ahmed K, L'Encre d'un fait divers, Arcantère,

(11) Nacor Kettune, op. cit. (voir note 1).

# Les cris et les rêves

mot et d'un mouvement, faut-il y voir aussi la reconnaissance d'une nouvelle forme littéraire ? Mais depuis le début 1988, plus rien ou presque, et ce vide laisse perplexe : ne s'agissait-il que d'un filon vite épuisé, ou ce nouveau roman est-il encore à Mêma si le fait de numéroter leur génération

irite passablement les intéressés, il s'agit bien, au moins en ce qui concerne cette littérature, de filiation. Les ancêtres étaient seuls : Taher Ben Jelloun, Rachid Boutjedra, Kateb Yacine, Drias Chraibi, Mehdi Charef ou Lella Sebbar (2). Des exilés soitaires. Les jeunes auteurs de l'« après-marche » ont peu ou prou perticipé à le mouvance beur. Avec cette demière, ou plutôt autour d'elle, est né un public : militants humanitaires, enseignants, animateurs socioculturels, et... un marché pour des Secretement, dice à batte saloncens leur composer con des choses plu se prus importante à le choses qui fon de l'assistante de la Marchana.

Peut-on vraiment parier de roman ? Pour la plupart autobiographiques, mais maquillés à la troisième personne, ces textes pratiquent tous un étonnant mélange des genres. Avec un irrespect ou une méconnaissance des règles assez toniques, on y pratique joyausement la récit, la documentaire et la poésie. On est là pour dire, bien plus que sa propre *nt*ance, l'injustice de ce monde, et tant pis s'il faut tasser un peu la récit pour faire entrer l'Histoire.

Au besoin, on changera de forme. La narratrice du livre de Sakhinna Boukhedenna, Nationalité : Immigrée (3), reconte se haine de l'école, du me, son malaise dans la société française, puis les difficultés d'un retour au pays, la rencontre du mythe palestinien. De rancœur en dégoût, elle abandonne peu à peu le récit pour donner des poèmes nius à même de dire son désarroi.

Cas nouveaux romanciers ne s'embarras pas non plus des conventions, comme celles qui veulent qu'on reste vague sur les choses de la vie : si la marquise doit sortir à cinq heures et quart, ce sers cinq heures et quart. Surtout quand l'objet est important : le « passager du Tassili » (4), ce jeune Algérien né en France qui traîne aur le batsau le ramonent d'Alger, où il a tenté, en vain, de se reesourcer, pesse son temps à chercher des Marlboro, « de bonnes vieilles mari », parce que les Gaulois ca fait trop ancien combattant de la guerre d'indépendence. Les enfants de l'immigration sont aussi les fils de la consommation.

Le récit, en revenche, ne bénéficie pas toujours du même souci d'exactitude, et cela donne un átrange relief aux ouvrages, simplement perce que leurs auteurs se permettent des libertés bien plus grandes avec nos habitudes de lecture que la plus défirante des proses. Qui osers se permettre, aujourd'hui, de passer par mégarde de la troisième à la première personne, d'oublier que deux lignes auparavant il y avait l'électricité dans le bidonville. pour souffier la lampe à pétrole avent de se coucher ? C'est agaçant parfois, surréaliste souvent, révélateur surtout de la désinvolture éditoriale qui a présidé, sauf rares exceptions, à la fabrication des ouvrages. C'est rédigé vite, sens trop se prendre au sérieux, et sans génutiexions exces

### L'absurdité du monde dite avec humour

N E jamais être trop sérieux : tous, su plus fort de leur ori, ne se départissent jamais d'une cer-taine distance et de beaucoup d'humour. Azouz Begag, par exemple, raconte son enfance au Chaliba (5), un bidonville de la bantieue de Villeurbanne, où quelques familles immigrées ont reconstitué une communauté, entre décharge et nationale : e Clan contre clan, derrière les ténors du Chaâba, ma mère et ma tenta Zidoume, les fammes s'ampoiaonnent la vie :

 Qu'Allah te crève les yeux... souhaits l'une. J'espère que te baraque ve brûler cette nuit.

rétorque l'autre. Je ne seveis pas que les fammes possédaient de telles ressources. Même ma mère, elle n'est pas la demière au classement. >

Ces jeunes auteurs ne sont pes trop loin de l'enfance et ils ont les moyens de faire parier. Elle à beaucoup à dire sur l'absurdité du monde. Il faut écouter Georgette (6), narratrice de sept ans, qui pense et écrit de son âge : « Ça se voit que t'es l'arabe comme tu marches ! Je lui répond même pas. Je marche comme un vieux : je le fais exprès. Elle ignore le respect, celle-là. Je marche per comme son copain. C'est pas vrai. Je l'ai jamais vu l D'où je le connais ! C'est impossible de copier sur un inconnu l » La logique particulière de Georgette, qui comprend tout à l'envers et ne veut pas parler, fait exploser les actions les plus quotidiennes de la vie scolaire. Quelques mois de la vie de Georgette au cours préparatoire, et c'est l'école de Jules Ferry qui

MERCEDES-BENZ TAX FREE SAL

MERCEDES-BENZ FRANCE 118, avenue des Champs-Elysées, Paris Tel.: 45 62 24 04

AMBASSADE

DES GASTRONOMES Calalogue gratuit sur demande

> Venie et expédition secord areal stimbord and a Prix diplomatiques ...

ALCOOLS-VINS-CHAMPAGNE.etc.

15, rue Chevert - 75007 Paris Tél.: 45-55-91-22 Télex: 201079 F

LISEZ POLITIS

Le Citoyen NOUVELLE FORMULE

CHAQUE VENDREDI



at Thessalonique

go fore mierpages at l'uniant un rôle po-

s grand marché

ent également

per initiatives

itracifs et pres de

gos des coopéra-

of aiment lour

continuité hellénique ininterropp

SALONIQUE. cité de l'histoire et de le

ande anyourd hai de vitalité créatrice. Comme

est campitale de l'Eint néogrec, elle et la

gent part pattirel, correlour de comme

se et in Levant, cile est aussi la porte d'embe

m siche et en plent développement

tique des

avides d'infor

local, Makedon

d'informations

Grece, c'est è

commence à forc (1922), la télése

Maigré le grand fonts nates et d'étranger qua Thessalonque, et maigri réputation gratimos ville, on ne verra ndigati gnes ou les inspresses

gnes ou les inscription

Sites ou les mourants les ... Taku que l'on internétie le cons de la Grez et des l'entre de servicer. Seran-ce du servicer.

tot le respect d'un la

Capitale de la Macedon

la Grece du Nord, une rais

rélevision par

COMMerciaux

an accommodue es

grande anver-

dans la tradition

1926, sou-

portare la capacité

COUVERT 112

Maria Chercheurs et

de Grèce. Une

a homologues

the st les become de The Section of Colors de la Col

et de l'Ouest. La

partole. Empression

Saine souvent leurs

anden à inventer

# Une certaine manière de voir...

Par CLAUDE JULIEN

U mais d'octobre 1987, nous invitions nos lecteurs à alimenter un fonds spécial intitulé « Lecteurs solidaires ». destiné à servir gratuitement des abonnements dans des pays du tiers-monde qui interdisent ou limitent strictement les sorties de devises. Cet appel a été largement entendu. e Mes modestes ressources ne me permettent pas de m'abonner personnellement, répond un étudiant, mais voici un mandat de 50 francs pour envoyer le journal à une institution africaine qui en aurait besoin. » En douze mois, les dons sinsi reçus ent atteint le total de 52366 francs.

Les remerciements qu'expriment les destinataires s'adressent aux lecteurs qui ont ainsi voulu faire partager à d'autres la satisfaction intellectuelle qu'ils éprouvent eux-mêmes à la lecture de ce journal. Ils s'adressent aussi aux membres du comité de gestion des fonds qui, de par leurs activités, constatent en de nombreux pays une intense soif de connaître et une ferme volonté de comprendre, si difficiles à satisfaire : ressources insuffisantes, souvent dérisoires, pour l'information et la recherche; moyens fabuleux odieusement dilapidés dans ce « matraquage médiatique » qui, mélant affairisme et mépris du public, détourne de leurs fins les plus merveilleuses technologies de la « communication ».

Vous souhaiterez maintenant donner à « Lecteurs solidaires » la possibilité de poursuivre l'effort entrepris : renouveler les abonnements déjà servis, étendre la liste des destina-

l'écart de toutes les modes, des engouements factices, d'un vedettariat aux releuts d'argent, de toutes les facilités et complaisances qui affadissent la vie sociale, nous avons d'humbles raisons d'aller à contre-courant.

Le lecteur, dit-on d'abord, n'a plus guère le temps de se concentrer et réclame des articles courts : nous lui offrons des textes longs, étayés par un copieux appareil de références, car nous n'acceptons pas de traiter superficiellement, en quelques paragraphes, des questions aussi complexes que les rapports de force stratégiques Est-Ouest, les bouleversements qui surviennent en diverses régions du monde, l'avenir de l'Europe, les inégalités incrustées dans les sociétés industrialisées, ou l'extrême fragilité des marchés financiers (1), etc.

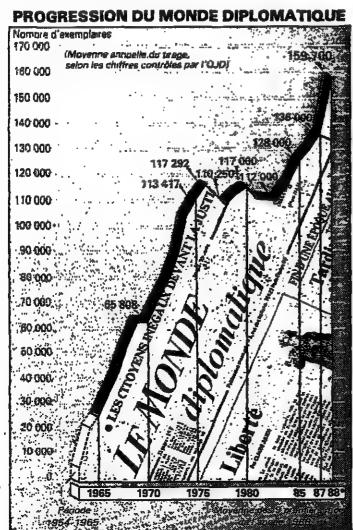

Le public, ajoute-t-on non sans raison, apprécie la formule magazine qui, se voulant attrayante, accorde une large place aux photos et, trop souvent, leur sacrifie le texte. kh hien i nous faisons un véritable journal car l'écrit est, et de loin, le meilleur instrument d'information et d'analyse, les téléspectateurs sont gavés d'images, et nous savons que nos lec-teurs aiment réfléchir avec nous... fût-ce pour contester nos conclusions. Dans le bruit et la fureur médiatiques, la réflexion à laquelle nous tentons de contribuer, devient un privilège d'autant plus précieux que fort rare.

Les vastes audiences, poursuit-on avec assurance, se cabrent devant les termes techniques, se rehiffent à la simple vue d'arides tableaux chiffrés, souhaitent un langage « quotidien ». Non sans quelque condescendance, on s'adresse donc à des citoyens responsables en prenant grand soin de ne pas utiliser plus de sept cents ou huit cents mots relevant de la conversation banale. Mais le « quotidien » n'est jamais banal : de plus en plus complexe, technique, scientifique, il requiert un vocabulaire précis. Il exige surtout, pour être compris dans toutes ses muta-tions, un réel effort intellectuel. Qui occait le refuser?

Si la modernité ne peut s'exprimer que par des articles courts, des photos tapageuses ou aguichantes, un vocabulaire simplifié jusqu'à la débilité, alors, avec détermination, nous nous proclamons rétrogrades. Sans aucune houte.

L ne suffit pas de voir. Il faut aussi savoir regarder. Deux observateurs témoins du même événement ne le perçoivent pas sous le même angle, lui attribuent des causes dif-férentes, en tirent des conclusions qui peuvent varier à l'infini. Ainsi le veut la riche diversité de la nature humains. Mais voilà que surgissent d'étranges niveleurs, aux allures de faussaires, qui, au nom d'un supposé « professionnalisme » journalistique, se drapent présomptueusement du manteau de l'« objectivité ». Ils ne sont pas dupes de cette comédie qu'ils se jouent à eux-mêmes avant de la jouer à leurs lecteurs. N'ignorant ni leurs préjugés, ni leurs partis pris, ils s'efforçent de les

Nous avons nos propres passions. Nous ne songeons nulle-ment à les dissimuler. Nous les affichons : respect de l'intelligence, volonté de justice et de solidarité. Et, dans le flot d'informations qui nous submergent tous, nous cherchons avec obstination les indices qui défient nos principes, compromettent les valeurs sunquelles nous croyons. Nos priorités ne fluctuent pas au gré des événements, mais ceux-ei inspirent de nouvelles recherches, plus exigeantes encore, suscitent de nouveaux efforts, stimulent une nouvelle réflexion. Ils ne sauraient en rien ébranler nos convictions, nos objectifs, notre conception de la société et du monde.

Nous ne prétendons pes avoir raison. Nous ne clamons pes que nos ambitions sont les seules valables. Mais ce sont les nôtres. Et nous y tenons. Aux lecteurs qui, avec quelque hargue, contestent nos prises de position et nous accusent de trahir — de trahir en vrac l'Occident, sa civilisation, l'héritage chrétien, les Lumières, la démocratie, la paix, le socialisme, le progrès, etc. je réponds, par une lettre personnelle, qu'ils ont tort de s'énerver ainsi, que le plus simple est de renoncer à la lecture irritante de ce journal qui dérange leur confort intellectuel. Ou la le plus proche, quantité de publications qui leur offrent très précisément ce au ils contemps de l'in de pent ce qu'ils out envie de lire. Ils seront comblés...

Leurs lettres acerbes sont heureusement noyées sous le flot de courrier enthousiaste et amical qui dit une chose simple : nos indignations, nos colères, nos espoirs, nos propositions, nos obstinations sont partagés par de nombreux lecteurs en France et à l'étranger. Les uns se contentent, souvent en termes émouvants, de nous remercier tout simplement d'exister. Les autres nous fout part de leurs critiques, de leurs réflexions, de leurs sugges-tions. Ce constant dialogue fait la richesse de ce journal.

Je ne sais si les mécontents suivent mon conseil lorsque je invite cordialement à cesser de nous lire. Je veux l'espérer... Car alors ils ne seraient pour rien dans l'accroissement de notre tirage qui, d'octobre 1987 à octobre 1988, est passé de 145 500 à 170000 exemplaires. Cet élargissement de notre diffusion traduit le malaise qui étreint cette société, mais aussi un sursaut, une volonté de ne pas se résigner devant des évolutions que les gouvernements, ne parvenant pas à les maîtriser, voudraient présenter comme incluetables.

Incluctables? Si la modernité s'identifie à un centrisme nou, au flou d'un consensus faussement ressurant, à un éconoe toujours disposé à sacrifier quelque chose d'humain, à un dédain apitoyé pour les peuples défavorisés, à une grossièregiori-fication des

« gagneurs », au culte populiste de bien banales vedettes toutes choses qui ne vont pas sans un ahaissement

de la pensée, sans une paresse de l'esprit, – alors, avec détermi-nation, une fois de plus, nous nous proclamons rétrogrades. Là more, sans come bonte.

ANS trop prendre de gants, chacun de nos numéros exprime notre propre « manière de voir ». Sous ce titre, nous avons lancé nos deux premières plaquettes d'une centaine de pages, dont le succès a dépassé notre attente : chacune d'elles a été vendue à plus de 32 000 exemplaires (2). Le numéro trois de Manière de poir sortira le mois prochain sous le titre la Communication rictime des marchands. Outre des textes déjà publiés dans nos colonnes, il comportera, comme les suivants, des études inédites qui permettront une meilleure compréhension du sujet traité.

L'affairisme qui domine ostensiblement le monde de la « communication » exaspère chaque jour de nouvelles couches de la population. Quel que soit le nombre de dépliants, prospectus et offres mirobolantes qui déboulent dans leur boîte aux lettres, les citovens savent hien que l'information, l'enquête, l'anaivee, la réflexion, la culture, etc., ne sont pas la matière première de « produits » que l'on pourrait vendre à coup de slogans publicitaires et d'astuces commerciales. Ils découvrent aussi que cerrains grands groupes de presse, dont on vantait naguère l'efficace gestion, accusent des dettes, des découverts et des pertes considérables. Sans hruit, modestement, les comptes du Monde diplomatique - qui dispose des services généraux du Monde quoridien et les rémunère – sont équilibrés. Ils enregistrent même une marge bénéficiaire qui, garantissant notre indépendance, nous satisfait. Ainsi se poursuit dans une relative prité financière l'aventure intellectuelle que ce journal a entreprise voilà plus de trente-quatre ans.

C'est donc sans calcul lucratif que nous intensifions nos efforts de rayonnement, notamment an direction du tiersmonde. Notre édition en langue espagnole, d'abord réalisée à Mexico, a été gravement compromise par l'odieux assassinat, en 1986, de notre ami Ivan Menendez. Nous l'avons provisoirement transférée à Buenos-Aires (3) en attendant de l'installer, dans quelques mois, à Madrid. Son tirage mensuel moyen est de 20 000 exemplaires.

Dans le même souci de mettre notre « manière de voir » à la disposition de lecteurs non francophones, nous venons de conclure un accord pour une édition du Monde diplomatique en langue arabe. Son siège social est établi en Suisse (4), l'impres-sion est réalisée en Tunisie. Le premier numéro sort ce mois d'octobre, avec un tirage de 10 000 exemplaires.

Francophones ou non, les amis de ce journal sont donc de plus en plus nombreux. Fort heuremement, nous n'avons pas que des amis. Pour l'article intitulé « L'art de la désinformation», publié dans notre numéro de mai 1987, l'Institut d'études de la désinformation (IED), que j'avais vertement pris à partie, m'a fait condamner pour injures publiques et diffama-tion. Coût: 81 000 F. A ma connaissance, ce verdict n'a été annoncé et commenté, mais avec quelle délectation l, que dans la presse d'extrême droite : par la Lettre de l'IED, bien entendu, ainsi que par National Hebdo et Présent (Front national), Minute, Chrétienté et solidarité, etc. Le procès en appel a été plaidé le 21 septembre. Lorsque le jugement sera rendu, nous vous en informerons. Le devoir d'irrespect doit parfois aller jusqu'à l'insolence. Celle-ci aurait donc un prix? Pourquoi

pas... Il faut savoir payer ses plaisirs.

Nos recettes publicitaires ne représentant que 6 % de notre chiffre d'affaires, nos lecteurs sont notre meilleur soutien, nos meilleurs diffuseurs. Ils parlent autour d'eux du Monde diplomatique, le font connaître à leurs amis. Nous comptons sur eux beaucoup plus que sur toutes les techniques de marketing et de publicité. Au nom de la très petite équipe du Monde diplo que, je leur dis ma confiante gratitude. Grâce à eux, nous allons

(1) A cet égard, et ce n'est là qu'un exemple, nos lecteurs n'out pas pu dem pris au dépourvu par le « hoquet » boursier d'octobre 1987, et ils savont que le véritable « krach » est encore à venir.

(2) Leurs thres: Des sociétés malades de leur culture et La Libéralisme emer les ibbrets. L'exemplaire : 38 F.

(3) Le Monda diplomatique en español, 25, de Mayo 586, 5° Piso, 1002 Ruemos-Aires, Argentine (Abonnement annuel : 40 dollars pour les pays limitrophes de l'Argentine, 60 dollars pour les autres pays.)

(4) Yoir l'encadré page 29.

### « LECTEURS SOLIDAIRES

Nous avons lancé l'an dernier un appel à des « lecteurs solidaires » afin de constituer un fonds permettant d'abonner au Monde diplomatique des institutions ou organismes (bibliothèques, centres de recherche, universités, groupements associatifs, organisations humanitaires) situés dans des Etats qui limitent strictement les sorties de devises, ou dans des pays dont le taux de change est très défavorable. Un comité de gestion de ce fonds a été mis en place, constitué par M. Claire Brisset (qui travaille dans une grande organisation internationale), MM. Jacques Chonchol (ancien ministre chilien, directeur à Paris de l'Institut des hautes études d'Amérique latine), Pierre de Charentenay, Achille Mbembe (auteur camerounais) et Edmond Jouve (professeur à Puris-I).

Solidarité, et non charité! De nombreux lecteurs ont compris le sens de l'appel, anquel ils continuent de répondre avec autant de générosité que de régularité. A la fin de septembre, 52 366 F avaient déjà été reçus, ce qui nous a permis d'établir 163 abonnements, dont 60 en Amérique latine, 91 en Afrique-Proche-Orient, II en Asie et I en Europe de l'Est.

Le courrier que nous recevons montre à quel point ce type de solidarité est utile — pour leur information et leurs travaux — aux organismes abounés, dont les responsables et les asagers tiennent à remercier, à l'autre bout de la « chaîne », nos lecteurs.

L'appel à la solidarité continue. Il s'adresse aux lecteurs qui, découvrant cet appel, se sentent concernés et en ont les moyens. A ceux aussi qui ont, depuis un an, participé au mouvement et qui, s'ils le désirent et le peuvent, continueront de faire bénéficier de leur aide d'autres institutions, ou permettront le renouvellement d'abo à celles qui ne pourraient elles-mêmes prandre le relais asse leurs fonds propres.

| M. oz M=                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E, The                                                                                                                                                                         |
| à Code postal                                                                                                                                                                  |
| lecteur du Monde diplomatique depuis ans, verse par   C chèque bancaire   C chèque postal                                                                                      |
| In somme de :                                                                                                                                                                  |
| 250 F pour un abounement en Afrique ou su Proche-Orient.                                                                                                                       |
| 313 F pour un abouncement en Amérique latine.                                                                                                                                  |
| 343 F pour un abonnement en Asie,                                                                                                                                              |
| ou de 0 50 F U 100 F U 200 F, destinés su fonds commun « LECTEURS SOLIDAIRES » pour un abonnement attribué par le comité chargé de gérer le fonds.                             |
| (Chèques libellés à l'ardre du Monde diplomatique et adressés su Monde diplomatique, «Lecteurs Solidaires », 7, me des littlient 75477 Pro-Codes (1986) su Monde diplomatique, |





« DE GAULLE OU L'ÉTERNEL DÉFI » de Jean Lacouture et Roland Mehl

# Témoignages sur une épopée

Par le générai **GEORGES** OTRE temps est avide d'histoire. De toutes les formes de l'histoire. Ce besoin a fait naître des collections faisant un retour en tout genre sur le passé. Dans le même temps, il nous a

MAX TO GOVE THE WAY

tout de bien banales vederes 
toute de bien banales 
toute de bien banales vederes 
toute de bien banales 
toute de bien banales vederes 
toute de bien banales 
toute de bien banales vederes 
toute de bien banales 
toute d

tres prendre de gants, chacun de la se

mane nouve propre « manière de voir : Sone : sevons lancé nos deux premières planent de pages, dont le succès a dépasé nons la croix de Marière de roir sortirs le me ne de Gommanication rictime des marchad le publicé dans nos colonnes, il comportant de publicé dans nos colonnes, il comportant de de de de cour sortirs de marchad le publicé dans nos colonnes, il comportant de de de sujet traité.

domine estensiblement le mili

exaspère chaque jour de nombre

elegyest sevent hier que l'information le la partiernois, la custure, etc., ne sont partie

e produits - que . La pourrait vendre les

continue grande groupes de prese, des ar Glosor gration, accusent des dette, de de la considérables. Sans brutt, modestemen les descriptions — qui dispose des services de la considérable — qui dispose des services de la considérable » qui dispose de la considérable » qui dispose de la considérable » qui dispose des services de la considérable » qui dispose des services de la considérable » qui dispose de la considérable »

des et les cem attere - sont équilibre le

the time marve beneficiaire qui garante

plus de trente-quatre ans.

Anne salastati. Attest se poursuit dans es

distinct en langue espagnole, d'abrié

Province of surface on loden see

Ami Tawa Minzendez Nous l'aventez Minde & Barrare-Aures (3) en attendam della

mana, a Mariria, bon tirage mensiel man

sours de memre notre e manime de

Som merge werta, mit etabli en Suisse (4, fr

des forthes that ED, que javais es

fait condaniner pour injures publique all

grandense, Ima. 2 er quelle délection p

Management Larrague le jusque sen mi

to the compassion a laury amis. Nous compassion

\*\*\*

son de la tres peute équipe du londe

to dis me confiante graticule. Grice i en

war Marienal Here's et Présent (France

trace en tirage de 1, 140 exemplaire.

Tunitie. Le premier numéro mit

hattaurs non francophones, mas we

account pour une edinon du Monde diplome

mas es nun, les amis de ce journa suit

de l'aventure intellermelle que un

ere et d'anime commerciales la C

ouverts à l'histoire immédiate. Serrant l'événement au plus près, Jean Lacouture, avec son De Gaulle, s'était fait l'écho moderne et exigeant de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, d'Adolphe Thiers. Ainsi le balancier se trouvait-il équilibré entre les deux géants qui marquèrent la France des temps modernes.

Mais l'image, le micro, ont habitué au témoignage direct, qui sous-tend l'analyse et la synthèse de l'historien. S'agissant de Charles de Gaulie, sa stature de - rebelle -, de - politique - de « souverain », s'est dressée au milieu de notre siècle au point de faire figure de colossal dolmen. Vers l'homme de guerre et d'Etat les regards des Francais, et ceux aussi de beaucoup d'autres peuples, convergent avec admiration ou méliance, avec une haine recuite ou une confoudante tendresse. Voici qu'ils se tournent sur l'homme même. Ils veulent en savoir tout ou, du moins, presque tout, c'est-àdire toujours davantage.

Ce « davantage », les témoignages colorés ou coléreux, souriants ou distants, toujours admiratifs en fin de compte à travers même les allergies obstinées, l'ouvrage de Jean Lacouture et Roland Mehl, De Gaulle ou l'éternel retour (1), nous l'apporte pour l'essentiel. Ils sont en effet cinquante-six survivants : Français, Anglais, Américains, Allemands, Maghrébins, Proches ou Extrême-Orientaux - et l'on en passe - qui s'acharnent avec un entrain étonnant à dire « leur » vérité sur les moments-clés de ce qu'il faut bien appeler une épopée. En 522 grandes pages, presque toutes les péripéties du milieu du siècle tumuitueux et sanglant qui vient de secouer la France sont précisées par les personnalités affirmées (ou quasi anonymes) qui les ont vécues aux côtés du grand homme on face à lui.

Pour nous offrir in extenso ces contributions parfois neuves done inestimables, les auteurs ont choisi la démarche thématique. Ainsi, chacun, au fil des récits, pourra conforter son admiration ou s'enkyster dans de

Point n'est question de dresser ici un inventaire des événements et des bommes. Quelques exemples suffirent. Comment comprendre les heures, où, à la Libération, se cimenta l'unité des Français sans lire les phrases charnelles de Serge Ravanel, les contributions spontanées ou contrôlées des chefs communistes de la Résistance : Rol Tangy, Charles Tillon?

Comment, pour beaucoup, ne pas découvrir le général Dulac, remarquable analyste placé en position de joint souple entre l'armée d'Algérie et l'homme de Colombey, puis de l'Ely-sée? S'agissant de l'épisode de Baden-Baden, comment ne pas recevoir de plein fouet les commentaires à l'état brut du général Massu? Comment ne pas entendre Richard Nixon, Henry Kissinger, le général Walters sur les chambardements Qu'apportèrent les décisions comme les déclarations du général de Gaulle non seulement pour ce qui concerne l'Europe mais encore pour l'évolution de la stratégie globale? Pourquoi ne pas goûter, sur ce même sujet, les pertinences de Michel Jobert, les analyses difficiles à révoquer en doute de Maurice Couve de Murville, ou encore telle conclusion d'Hervé Alphand? Et tous les autres : compagnons, résistants de tout poil, collaborateurs douillets, ennemis enra-

Il ne manque - mais cela ne peut chagriner qu'une pincée d'hommes à qui il suffit, dans leur cœur, d'avoir été les premiers soldats de la France combattante - que les témoignages sur l'époque, pour eux, héroïque : « 40-41 », l'Afrique, la Syrie, le Western Desers (Libye, Cyrénaïque, Tripolitaine), la Tunisie. Ajoutons donc, de notre chef, à ces 500 pages indispensables, les trois lignes sentimentales qui ouvrent l'évocation qu'a faite Paul Repiton-Préneuf de la prise d'armes des Forces françaises libres rassemblées pour la première fois devant de Gaulle, à Quastina, en Palestine, le 2 ou le 3 juin 1941, à la veille de la douloureuse guerre de Syrie » : « Alors, sous ce même soleil qui rendit fou Samson attaché à la meule, on vit s'avancer vers la longue silhouette... » Pour ceux qui « s'avançaient » ce jourlà et dont il reste peu, il n'y eut plus jamais de défilé qui vaille.

(1) Jean Lacouture et Roland Mehl: De Gaulle ou l'éternel défl. Scuil, coll. L'histoire immédiate », Paris, 1988,

### « LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE »

de François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon

# Du conformisme idéologique

MAX GALLO . EUX historiens (François Furet, Jacques Julliard) et un sociologue (Pierre Rosanvallon) pour analyser, en trois essais distincts, le - tournant français », c'est-à-dire cette » ère du vague, du mou » dans laquelle nous vivrious ce moment qui marquerait - la fin de l'exception française » (1). - Nous rentrons dans le rang », berivent-ils, et c'est cette « banalisation de la politique française » que les trois auteurs, chacun autour d'un thème (- La France unie - - - La course au centre », « Malaise dans la représentation »), entendent décrire.

Le résultat? Trois textes qui, sur le mode académique, balisent les larges allées des idées rebattues depuis cinq ou six ans. Certes les auteurs ont une culture spécialisée, et leurs essais ont plus de densité que des éditoriaux écrits au fil de l'actualité. Mieux, ils sont riches de points de détail, de réflexions pertinentes (par exemple les analyses de Furet sur le rôle et le déclin du gaullisme, celles de Julliard sur la constitution en France d'une « superélite », celles de Rosanvallon sur les rapports entre la sphère politique et la

Mais ces buttes témoins d'un savoir nt ensevelies, sous le conformisme idéologique. C'est qu'en effet les limites et les implicites de ces essais sont flagrants. Les auteurs n'explorent que le champ du politique, comme si la période ne se caractérisait pas d'abord, depuis près de deux décennies, par la

\* Ecrivain, ancien ministre.

décomposition d'une organisation séculaire du monde (aux plans scientisiques, technologique, des modes et des lieux de production, etc.) et par la recomposition d'un autre paysage.

Voilà pourtant, pour des historiens et des sociologues, un terrain capital d'analyse, un mouvement de longue durée, dont il faudrait repérer les conséquences - plus ou moins différées et masquées - dans les domaines politique et culturel. Ne serait-ce pas là l'assise pour l'élaboration d'une - politique positive », si chère à Saint-Simon et si souvent invoquée? Ce déracinement des auteurs vaut d'ailleurs pour le passé. Ils parlent du jacobinisme, du aint-simonisme, du républicanisme et même du gaullisme, comme si ces attitudes, ces idéologies s'étaient élaborées hors de la dure sphère des conslits sociaux, sans la grande sête des profits - sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, par exemple - et sans la misère ouvrière : 1840, ce n'est pas sculement Proudhon mais Villermé.

On pourrait multiplier les exemples de ce parti pris idéologique. L'un des plus nets concerne le projet de loi Devaquet et les manifestations qui ont suivi : « sarce lycéenne », selon Furet. On peut y voir au contraire - avec Edgar Morin - le + ressourcement d'une collectivité à ses valeurs fondatrices - ici l'égalité. Mais l'analyse sarcastique de Furet sur décembre 1986 révèle, en fait, le noyau commun aux trois auteurs : il y a, pour les démocraties, une - norme -, un modèle, et la spécificité française est une aberration et un archaïsme en voie de disparition. La - France molle - d'aujourd'hui annonce ainsi pour Rosanvallon - la normalisation de la France par rapport aux démocraties anglo-saxonnes dans lesquelles la politique est depuis longtemps singulièrement refroidie ».

Enfin, dernier tour de passe-passe, cette « normalisation » serait un pas vers « la politique rationnelle », et l'idée centriste - selon Julliard - « une renaissance de l'utopie rationnelle dans un univers politique menacé d'effondrement par insignifiance ». Et si cette normalisation était une régression? La question n'est jamais posée. Et d'autant plus facilement qu'on oublie la « réalité », la nôtre et celle du modèle, les inégalités féroces qui les déchirent. On peut dès lors, dans le cici des idées, évoquer Renan, l'Avenir de la science, son apologie du gouverne-ment rationnel, écrit en 1848-1849. Et négliger de parler de ce qui l'« enca-dre » : les massacres de juin 1848 et le coup d'Etat du 2 décembre. Mais Napoléon III n'était-il pas entouré de saint-simoniens et, dit-on, saintsimonien lui-même?

François Furet, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, la République du centre, Fondation Saint-Simon, Calmann-Lévy, Paris, 1988, 182 pages, 89 F.

# Dans les revues...

P FOREIGN POLICY. - Une étude sur les difficultés qu'auront de « nouveaux pays » à s'industrialiser et une série d'articles sur la ue étrangère américaine après Reagan. 2, autoune 1988, trimestriel, 5,75 S. - Box 984, Farmingdale, NY 11737-9844, Etats-Unit.)

MORLD POLICY JOURNAL - Quel avenir pour l'économic américaine? Quelle attitude Washington devrait avoir face à la puissance ancléaire israélienne? (Eaé, 1968, tràmestriel, 5.25 S. – 777 United Nations Phazze, New-York, NY 10017.)

5 DEFENSE NATIONALE. - Un groupe d'officiers de l'Ecole supérieure de guerre exposent leur point de voe sur le fôle que la France pourrait jouer en Europe à l'horizon 2005. A lire également un article de Régis Menn, « La France puissance caraîte ». (Septembre, memmel, 46 F. — 1, place Joffre, 18700 Pouls).

S PROBLÈMES POLITIQUES ET Fraymé sur « Les Etats-Unis et le monde. Où en est l'empire américain ? = (Nº 590, 2 sep-tembre, 24 manéros par su, 24 F. — La Documentation française, Paris.) Pose l'article intimité à L'art de la des montres traméres de mai 190, il

B DAMOCLÉS. - « Les progrès sur les chemins du désarmement » : un dossier technique sur l'état des travaux et les forces en présence. (N° 33, juin-juillet, himestri BP 1627, 69201 Lyon Codex 9L)

MEDECINE ET GUERRE
NUCLÉAIRE. - Compte rendu des renconires de Montréal sur l'armement et le risque
muléaires. (Vol. III., s° 3, 3° trimestre 1988,
trimestriel, 20 F. - 5, rue Les-Cases 75067
Paris.)

E REFLETS ET PERSPECTIVES DE Intereser Celleres annuit done un prille LA VIE ÉCONOMIQUE. - Un dossier sur PEurope de 1992, avec notamment une étude sur la politique régionale et une évaluation du rapport Cecchini sur le coût de la non-Europe. (N° 3, juillet, bimestriel, 250 francs beiges. — Monique Haybrechts-Derobhaix, chemin payer on platers of representant of 12 h Acai, 41 B-1970 Wezembeck.)

S LA REVUE NOUVELLE - Tout le meméro est consacré à l'URSS du change-ment. A lire : « Lemingrad, sur les barricades de la perestrolta », par Jean-Marie Chauvier. (N° 9, septembre, mensuel, 280 FB. – Ruc Potagère 26, 1030 Brancelles.)

Potagère 26, 1036 Bruxelles.)

E LA VIE INTERNATIONALE. —
L'intervencios soviétique en Afghanistan fut

un acte purement médiéval »; c'est du
moiss ce que dit l'écrivain soviétique Produanov dans le mensual de politique mondiale
publié à Moscou, en français, en russe et en
anglais par le ministère des affaires étran-Sent Squared, on the alless of the later example, not become full of the sent gères. (Nº 8, mensuel. - Edition française. 14, Gorokhovski percusiok, Moscou E-64.)

S LA NOUVELLE ALTERNATIVE. -Le texte intégral du « document secret » du comité central du Parti communiste tehéconio-vaque sur l'état de l'oppositiou. (N° 11, septembre, trimestriel, 60 F. — 14-16, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.)

E LA VOIE DU SOCIALISME. — La dimoratic et la crise, la « acience amblée » et une analyse marxiste des réformes économiques en URSS. (N° 3, 1988, 3 mméros par 2a, 40 F. — ADM, EP 275, 93511 Mentrenil Codex.)

M. Sud-Nord: « la Dette et après ? » Des interrogations sur le développement. (N° 22, 10 numéros per un, nedé-acquembre, 35 F. — 209, rue Saint-Maur, 75010 Paris.) El ÉCONOMIES ET SOCIÉTÉS. — Use livraison consacrée aux innovations financières, sux structures de financement et à la politique monétaire. (Cabiers de l'ISMEA, série MO « Economie monétaire », nº 6, jula, stensuel, abonnement d'un an : 1 144 F. — 11, rue Pierre-et-Mario-Curie, 75805 Paris.)

E REVUE INTERNATIONALE DU 200 F. descines as fonds commit charge is per TRAVAIL. — A signaler : les incidences sociales et économiques dans les pays producteurs des variations de prix du pétrole, le bilan des contrats emploi-formation en France de 1975 à 1985, les incidences sur l'emploi, su

ou la fabrication assistée par ordinateur. (Vol. 127, s' 4, juillet-noût, bimestriel, 100 F. — Publications du BIT, Bureau international du travail, CH-1211 Genève 22.)

N MONDES EN DÉVELOPPEMENT. - Une livraison entièrement consacrée aux perspectives de développement de la région andine : le cas de l'Equateur ». (Nº 68, juillet, trimestriel, prix non indiqué. — Institut de sociologie, Avenue Jeanne 44, B-1050 Bruxelles.)

E LA CHRONIQUE D'AMNESTY INTERNATIONAL — Un douier d'actua-lité: « Compétition sportive et droits de l'homme» et une étude sur la violation de ces droits au Brésil. (N° 23, octobre, messuel, 14 F. - 4, rue de la Pierre-Levée, 75011 Paris.)

E NACIA. – Une étude sur les relations et l'influence des syndicats américains (AFL-CIO) et l'Amérique Istine. (Vol. XXII, sº 3, 100 de l'Amérique Istine. (Vol. XXII, sº 3, 100 de l'Amérique Istine. (Vol. XXII, sº 3, Drine, Sulte 249, New York, NY 19115.)

BY VIVANT UNIVERS. — Un numéro spécial consacré au Chili. A lire, en particulier, un article de M. Claude et C. Larrain sur « Néolibéralisme et dictature ». (N° 377, septembre octobre, bissestriet, prix non indiqué. — 115, ch. de Dinnat, Namur, Belgique.) al NON-VIOLENCE ACTUALITÀ. -La résistance indienne au Guatemala, et « le Pays Basque écarcelé ». (N° 117, septembre, messuel, 15 F. – 20, rue de Dévidet, 45200

M LA LETTRE DE SOLAGRAL. - Le point sur l'agriculture chilienne « dans le champ du politique»: « Exporter ou manger? » (N° 73, septembre, mensuel, 16 F. — 13 Bd Saint-Martin 75003 Paris.) HARPER'S. - Une cruelle étude sur la

presse en Amérique contrale qui fait un usage fort curieux de sa liberté dans les pays, dits libres, proches des Etats-Unis. (Août, mensuel, 2 dellars. — P.O. Box 1937, Mariou, OH 43305 Etats-Unis.) E CROISSANCE DES JEUNES

NATIONS. — Deux dossiers: le nécessaire partage des terres en Amérique latine, et le Zalte, « le pari de la dignité ». (Nº 308, septembra, mensuel, 26 F. — 163 Bd Maleshurbes, 75017 Parts.)

sharbes, 75017 Parin.)

R REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE
POLITIQUE. — Des études sur l'Etat et les
consiits en Angola, en Ethiopie et au Tchad;
sur l'émergence des nationalismes en Inde et
sur les résultans des élections britamiques de
juin. (N° 4, solit, bluestriel, 90 F – 27, rue
Sabat-Guillaume, 75341 Paris Codex 07.) E CAHIERS DE SOCIOLOGIE ÉCO-

NOMIQUE ET CULTURELLE. - Com-NOMIQUE ET CULTURELLE. — Comment les associations villageoises de dévelop-pement devienment des partenaires de la phase « après-barrages » dans la vallée du Sénégal : et comment adapter les techniques à l'indus-trialisation du tiers-monde. (N° 9, juis, seme-trial, 60 F. — INHSEPP, 56, rue Anatole-Prance, 76608 Le Havre.)

BI COUMBITE. - Un article sur le Mozambique, un entre sur le nécessaire réap-propriation par les peuples africains de leur histoire réelle. (Juillet, trimestriel, 19 F. -CO David Galanzi, 11, rue de Montler,

M AFRIQUE CONTEMPORAINE -Un stimulent article de Jacques Burean sur l'Ethiopie « de la junte à la République » et une chronique de René Pélissier consacrée à des cuvrages sur l'Afrique lusophone. (N° 147, traislème trimestre 1988, trimestrial, 35 F. — La Documentation françaire, Paris.)

# SOONINKARA. - Magazine de l'Asso-8 SOUNINEARA. — Magazine de l'Asso-ciation pour la promotion de la langue et de la culture soninké: présentation du pays soninké (réparti catre Mali, Mauritanie et Sénégal). (Nº 1, truisième trimestre, trimestriel, 10 F. — 67, rue de Dunkerque, 75009 Parle.)

B FOI ET DÉVELOPPEMENT. - Une

accumulation. Leçons d'Afrique soire ». (N° 164-165, acût-septembre, 12 F. — Centre Lebret, 39 Bd Saint-Germain, 75005 Paris.) # LES TEMPS MODERNES. — Un numéro spécial « Arménio-Diaspora : mémoire et modernité ». (N° 584-585-506, juillet août-

representation de la société des de Bulletin de la société des AMIS DE HASSAN HAMDAN. - Un int ressant compte rendu d'un colloque consacré à « la défense de la liberté de l'intellectuel arabe». (N° 2, acts. EP 55, 69340 Franche-

& THE MIDDLE BAST JOURNAL. Une analyse du problème kurde en Turquie, alors que 100 000 Kurdes irakiens se sont récemment réfugiés dans ce pays. (Vol. 42, n° 3, été 1988, trimestriel, 6,95 dollars. – 1761 N Street, N.W., Washington, D.C.

S JOURNAL OF PALESTINE STU-DIES. - Une serie d'articles considuentes sux conséquences de l'- intifada » et à son analyse. (Nº 68, été 1988, trianestriel, 5,50 dollars. -Georgetown Station, P.O. Box 25301, Washington, D.C. 20077-3343.)

Washington, D.C. 20077-3343.)

HÉRODOTE. – Plus de la moitié de l'hamanité vit dans l'« Asie des moussons»: un copieux dossier sur l'Inde, Sri-Lanka, la Birmanie, le Bangladesh, etc. (N° 49, dessième trimestre 1988, 70 F. – Librakie la Découverte, I, place Paul-Painlevé, 75005 Paria.)

E EXTRA. - Une édifiante con es EXTRA. — Une commune comparation : comment la presse américaine a rendu compte de la destruction d'un avion sud-coréen par les Soviétiques en 1983 et de celle d'un appareil iranien per les Américains en 1988. (Vol. 2, nº 1 ; juillet-solit, 8 fois per au, abouncement un au : 24 dollars. — 136 West 25th St., New North PV 19081.) York, NY 10001.) B LA DEPECHE. - La revue de la Fédé-

ration nationale canadienne des communica-tions publie un dossier sur la protection des sources et matériel journalistiques (Blanestriel, septembre, 12 dollars canadieus pour 6 materie. – 1601, rue de Lorinier, Man-tréal, Québoc, HZK 4M5, Canada.) B CARTES SUR CABLE - Un long

entreties avec Ignacio Ramonet sur la culture de masse et l'information, les politiques de communication et les rapports télévision-cinéma. A lire également : un totte de Pierre Bongiovanni sur le quatrième Festival de vidéo de Montbéliard. (N° 13-16, autoume, trimestiel, prix non indiqué. — DISC, 26, rue du Martena, 18-00 Bruccelles.)

89 POUR. — On câble, on minitélise. Pour quel contenu, pour quelle mise en relation? Un donsier complet sur la société de communication. (Nº 114, juin, bimestriel, 62 F. — Privat, 14, rue des Arts, 31968 Toulouse Colex.) E REVUE INTERNATIONALE DE LA CROTE-ROUGE. — Le point sur « les réta-giés et les situations conflictuelles » et sur la promotion du droit international humanitaire. Nº 772, juillet solt, bimanitel, abon. named 30 F. – 17 svenue de la Palx CH-1202

B NOIR ET ROUGE. - Un donier sur Génération différences », ser la France muticulturelle et la nouvelle citoyemeté (juis, trimestriel, 18 F. – 65, rue Bichat, 75016 Paris.)

ETUDES. — La revue des Pères de la Compagnie de Jésus s'interroge sur la survie de gaullisme, le vote des « bours », le rock comme « lieu de culture ». (Septembre, mansuel, 40 F, 14, rue d'Assas, 75006 Paris.)

B ANTHROPOLOGIES ET SOCIÉTÉS.

M ANTHINDPOLOGIES ET SUCHETES.

- Un numéro entidrement consacré aux

- Questions d'ethnocentrisme ». On lira un
tente de Tavotan Todorov sur « Le projet univermisste » et un autre d'Aline Tauzin sur
- Excision et identité férminne ». (Vol. 12,
pr 1, juin, trimostriel, 90 F. Universitá SaintoFoy, Quiltoc, GIK 7P4, Cannda.)

R LES CAHIERS DU GRIF. -« Ferrence aspects de discours, ferrence sujets

d'histoire » : arracher les femmes à leur statut d'objets. (N= 37-38, 30 F. Editions Tierce, 1, rue des Fassés-Saint-Jacques, 75005

Paris.) E LE FRANÇAIS DANS LE MONDE. - Un dossier très complet sur les nouvelles technologies informatiques et télématiques d'apprentissage des langues. (Naméro spécial, aous-septembre, 8 unuéros par su, 75 F, 26, rue des Founts-Saint-Jacques, 75005

E LES CAHIERS DE L'IFOREP. - Un maméro entièrement consecté à la «Culture d'entreprise», au méoénat et à l'analyse des artitudes possibles pour les syndicats et les salariés. (N° 54, mai, primestriel, abousament un au 180 F. IFOREP, Bures-Morainvilliers,

8636 Orgeral.)

B. SCIENCE ET TECHNOLOGIE. - Un grand dossier sur la révolution technologique qui bouleverse l'automobile mondiale et sur ses conséquences humaines. (N° 8, septembre, onze numéros par an, 30 F, 14, rue de Savoie, 75006 Banda \

E TELECOMS MAGAZINE. - La denzième partie d'un dossier sur le désordre des satellites en Europe. (N° 16, juillet-soit, mensuel, 50 F, 60-62, rue d'Hauteville, 75010

### Colloques et rencontres

· LA PAIX INACHEVÉE : UTO-PIES. AMBIGUITÉS ET CERTI-TUDES. Symposium international à Paris, les 7, 8 et 9 octobre, à l'initiative de la Ligue internationale de l'emeignement de l'éducation et de la culture populaire, avec la participation de nos collaborateurs Ignacio Ramonet et Bernard Cassen. (3, rue Récamier, 75007 Paris. - Tél. : 43-58-97-51.)

• USA L'IMPACT ÉCONOMIQUE DES ÉLECTIONS PRÉSIDEN-TIELLES. Colloque du Centre de forma-tion aux réalités internationales, le 11 octobre à Paris. (CEFRI, 30, rue Cabanis, 75014 Paris. - Tél.: 45-65-

• LIVRE LECTURE ET COOPÉ-RATION DÉCENTRALISÉE Journées d'étude organisées par Culture et développement les 13 et 14 octobre à Limog dans le cadre du 5º Festival international mies. (9, rue de la Poste, des francopho 38000 Grenoble. - Tel.: 76-87-18-75.)

• LES RAPPORTS ENTRE L'OBJET ET LA MÉTHODE EN DROIT INTERNATIONAL. VIII Rencontres de Reims, les 15 et 16 octobre, organisées par le Centre d'études des relariganisces par se centre a citudes des rela-tions internationales de l'université de Reims Champagno-Ardemo. (Faculté de droit, 57 bls. rue Pierre-Taittinger, 51096 Reims Cedex. — Tél.: 26-08-

• COLLOQUE FRANÇOIS PAR-TANT. IMPASSE DE LA CROIS-SANCE, IMPASSE DU DÉVELOPPE-MENT, QUELLE ALTERNATIVE? MEN1, QUELLE ALTENATIVE!
Conférences, débats et films les 15 et
16 octobre à Lyon, (Librairie La Gryffe,
5, rue Sébastien-Gryphe, 69007 Lyon. —
Tél.:78-61-02-25.)

● LE PSYCHIATRE, LE MALADE, L'ÉTAT. Journées nationales de l'Association française des psychiatres d'exer-cice privé les 21, 22 et 23 octobre dans la presqu'île de Giens. Claude Julien, directour du Monde diplomatique fora une communication sur le thème «L'homme malade de sa société». (59, rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris. — Tél. :

• L'ÉROSION ET LES PRATI-QUES PAYSANNES. Colloque de l'association Agronomes sans frontières, les 21 et 22 octobre à Montpellier. (49, rue de la Glacière, 75013 Paris.)

• BONHEUR ET SOCIÉTÉ. La samedi 12 novembre, au village de vacances de Seignosse (Landes), Claude Julien prononcera sur ce thème une conférence dans le cadre d'une session de for-

• CULTURE : DE LA FASCINA-TION AU MÉPRIS. Les 18 et 19 novembre, conférences de Claude Julien au Musée de la civilisation, à Québec.

### « Le Monde diplomatique » en arabe

A partir du mois d'octobre paraît une édition en langue arabe da Monde diplomatique, éditée à Genève. Ce journal, réalisé à partir de la traduction des articles de potre publication, comprendra aussi un cahier spécial original dans lequel seront abordés les problèmes du Proche-Orient et du Maghreb.

Les lecteurs arabophones pourront s'y abonner à l'adresse ci-dessous. Ce nouveau mensuel sera, bien entendu, disponible dans les kiosques de nombreuses capitales non arabes, y com-pris Paris et Londres.

Le Monde diplomatique, édition arabe, 5, rue de Fribourg, 1201 Genève, Suisse. Tél.: (4122) 32-25-31. Télex: 28.576.

Prix de l'abonnement : Maghreh, Egypte. Soudan, Syrie, Liban : 60 francs suisses ; autres pays arabes : 45 francs suisses. Europe : 60 france suisses.

Platt Peru Cades (9).

pro-dispute . . . . and refre pai

ntan Adrigue on an Proche-Orient

G diene pental

And the latter

### TERRES VAINES D'AFRIQUE DU SUD

### Le cauchemar d'un Blanc

Le Conservateur, de Nadine Gordimer (traduit de l'anglais par Antoinette Roubichou-Stretz). — Albia Michel, Paris, 1988, 300 pages, 98 F.

L ressemble à El Gringo, celui de la publicité pour une marque de café bien connue: « Un pays, une passion » ; « Cette terre, je l'ai foulée dans tous les sens, par tous les temps... » Il est sans doute plutôt bel homme. Puissant. Son sexe évoque, selou lui, la fleur du bananier qui pousse sur sa terre à lui, celle de l'Afrique du Sud, dont il s'est arrogé plusieurs centaines d'hectares.

Homme d'affaires prospère, il s'est en effet acheté le luxe de se muer, le temps de week-ends efficaces, en fermier craint et respecté de tous les « pauvres diables » noirs qui travaillent pour lui, pour son seul plaisir, celui d'être le maître, le seul, le seul qui puisse jouir pleinement de l'odeur de l'Afrique, de cette odeur (impression très vive à la lecture du livre) dont il serait difficile de ne pes tomber amoureux.

Par contre, lui, Mehring, le Blanc libéral » pas tout à fait comme les autres » au dire de sa maîtresse militante et métisse et de son fils objecteur de conscience, pue. Il pue par tous les pores. Comme l'eau de Cologne (dont il s'asperge) peut puer ; comme une Mercedes conduite en souplesse, une vie de diners en ville, cocktails, parkings au pied du bureau (on ne voit ainsi pas les Noirs), jets en première classe, etc., peuvent puer. Surtout au pays de l'apartheid. La répulsion pour ce personnage, donc pour ce qu'il incarne, est viscérale.

Mais le dessein de Nadine Gordimer est sans doute plus sophistiqué, plus ambitieux. Elle rappelle qu'en 1974, date à laquelle son livre fut publié, puis interdit (1), « on n'avait pas encore envoyé l'armée contre les townships », mais qu'e il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que c'était imminent ».

C'est cette perception des révoltes à venir, non leur répression, bien sûr, qui empoisonne le subconscient de Mehring. C'est son refus absolu de tout changement social (il veut « conserver » la terre, donc ses privilèges) qui le mène à la paranola, à la folie. Car il pressent que le paradis des Blancs va se transformer en cauchemar. La terre ne lui appartient pas. Elle est « vaine » (2). Le cadevre du Noir assassiné trouvé dans sa ferme, enseveli sur place comme un chien, sans sépulture, sans enquête, va revenir polluer l'esprit et l'espace : les lambeaux de chair et d'os, charriés par les pluies diluviennes trouvent là leur revanche, préfigurant la venue d'autres corps, par milliers, qu'il faudra désormais honorer d'un cercueil. Ils semblent dire : « Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière (2). » La peur de l'homme blanc.

A l'heure où Mgr Desmond Tutu appelle à boycotter les élections municipales prévues pour le 26 octobre, la voie risque d'être plus étroite que jamais pour l'écrivain qui a choisi de « rester écrivain » tout en accomplissant son « geste essentiel (3) ». Il ne devra pas déchoir, tout en se protégeant de la prison ou de l'exil.

DOURTANT, lorsqu'un engagement politique est aussi hautement et clairement exprimé que celui de Nadine Gordimer, lorsque son œuvre (4) (malgré parfois une froideur d'entomologiste), témoigne de son opiniâtreté à dénoncer sur place l'apartheid, on peut espérer qu'elle va continuer à « élever la conscience des Blancs ». C'est en effet aux Blancs, faute d'autres moyens, que cette littérature s'adresse, qui n'a pas la prétention de parler du point de vue des opprimés noirs, mais de parler contre les oppresseurs. Il faut là un courage et une ruse que nous autres, tranquillement installés dans nos fauteuils, ne sommes pas encore à même de mesurer.

MARIE-FRANÇOISE ALLAIN.

Interdit jusqu'à l'obtention en 1975, du prix Booker, à Londres.
 T.S. Eliot, The Waste Land (la Terre vaine, traduit par Pierre Leyris).
 Cf. « Le geste essentiel, la responsabilité politique de l'écrivain », Nadine Gordimer, le

(3) Cf. « Le geste essentiel, la responsabilité politique de l'écrivain », Nadine Gordimer, le Monde diplomatique, janvier 1985.
 (4) Ont été publiés chez Albin Michel, à Paris : Un monde d'étrangers ; Fille de Burger ; Ceux de July : Quelque chose, là-bas.

### **AFRIQUE**

### ÉCRITS SUR LE MAGHREB. — Guy de Maupas-

5위대. ☆ Minerve, Paris, 1988, 189 pages, 82 F.

Voilà tout juste un siècle, en pleine guerre coloniale, un grand écrivain français, sincère humaniste, porte un regard de reporter sur les populations du Maghreb. Guy de Maupassant se démarque saus donte de beaucoup de ses contemporains en dénouçant dans ces Ecrits les tragiques erreurs de l'armée française. Il le fait au nom d'une mission colonisatrice qui lui paraît s'imposer. Car les antochames ne sont que des « berbares », « fanatiques musulmans » ou « juifs sordides », lui inspirant de magnifiques « tableaux » dans le plus pur style orientaliste. La générosité de cœur de l'auteur des Nouvelles ou de Boule de suif éclate cependant quand il décrit l'oppression qui broie les plus pauvres, soumis à la double exploitation des potentats locaux et des colonisateurs. Et malgré ses préjugés, l'artiste vibre d'émotion quand il rencontre la beauté des lieux de prière et la force impressionmante de la foi musulmane. Que raconterait aujourd'hui un Gny de Maupassant au retour du Maghreb?

M. P.

Y.F.

DE LA COLONIE EN ALGÉRIE - Alexis de Tocqueville (Présentation de Tzvetan Todorov) \* Edition Complexe, Bruxelles, 1988, 180 pages, 49 F.

Les écrits de Tocqueville sur l'Algérie, dont voici un choix significatif, sont largement ignorés. Ils demandent pourtant à être connus, d'autant qu'ils courribuent à la comaissance de leur auteur lui-même, donc à l'une des plus importantes pensées politiques de son siècle. Il « se reconnaît dans les principes démocratiques issus de la Révolution française ; il n'est pas évident que la conquête coloniale puisse être justifiée au nom de ces mêmes principes ». Ce discret humour est de Todorov, dont la préface, tranquillement lucide, éclaire le cheminement du lecteur dans ces écrits où se manifeste une position à la fois radicalement contradictoire et pourtant cohérente. « Ce qui ne veut pas dire qu'elle est irréprochable. »

Cette contradiction apparaît avec éclat, en même temps que la vision prophétique de Tocqueville. Il annonçait, en Algérie, une lutte à mort entre Français et Algéries, si les premiers agissaient à l'égard des seconds... de la façon dont ils devsient agir, en effet. Et qui ne fut pas moins celle que Tocqueville approuvait et même préconisait. Au nom de la primanté absolue de l'intérêt national.

### PROCHE-ORIENT

L'OCCIDENTALITE. — Djelël Al-e Ahmed \* L'Hermessen. Paris, 1988, 173 pages,

Parmi les penseurs qui ont préparé le terrain intellectuel de la révolution iranienne, Ali Shariati est le plus comu en Europe. Pourtant, d'antres que lui ont largement contribué à miner l'édifice pseudo-moderniste qu'avait édifé le chah, en particulier Djalâl Al-c Ahmad, mort en 1969, dont le pamphlet, l'Occidentalite, longtemps diffusé sous le manteau, a servi de point de ralliement à toute une génération. L'occidentalite, néologisme qui comprend à la fois les notions d'Occident, de maladie et de soudaineté, décrit le mal dont souffre son pays, la tentative servile de copier les pays développés. « Le but de cet estai est de montrer que nous n'avons pas pu sauvegander notre personnalité historico-culturelle face à la machine et à son inéluctable agression», écrit l'auteur dans son prologue. Un des aspects les plus frappants de ce texte est sa filiation tiers-mondiste: il se situe dans la même mouvance que Franz Fanon et dénonce la division du monde en deux, nous dirions aujourd'hui le Nord — comprenant l'URSS — et le Sud; une pensée qui continue de marquer fortement les hommes aujourd'hui au pouvoir à Téhéran. N'échappant pas aux excès de la polémique et non démé de certains relents obscurantistes — l'auteur dénonce les « barbouillages de Picasso et de Dali » — ce livre offre toutefois une vision saisissante de l'Iran du chah, de ses faiblesses, et laisse prévoir, dans sa conclusion, la fin du régime: « Lorsqu'approche l'heure du jugement, la Lune se fissure... » (Le Coran).

ALAIN GRESH.

### Calendrier des fêtes nationales

1"-31 octobre

1" CHINE Proci. de la Rép. pop.

1" CHYPRE Pite autionale

1" NIGÉRIA Fête de l'indépendance

1" NIGÉRIA
3 RÉP. DE CORÉE
4 LESOTHO
7 RÉP. DÉM.
ALLEMANDE
9 OUGANDA

26 AUTRICHE

29 TUROUIE

ALLEMANDE
9 OUGANDA Fête nationale
12 ESPAGNE Rête nationale
14 RÊP. DÊM.
POP. YÊMEN Fête de la rêvelu
21 SOMALIE Fête nationale
24 ZAMBRE Fête de l'indépen

Fête de la révolution Fête nationale Fête de l'indépendan Fête nationale Proci. de la Bép.

Fête nationale Fête nationale

### EUROPE

LE COMPLEXE POLONAIS. — Tadeusz Konwicki (traduit par Hélène Włodarczyk)

tracer par neene virious czγκ. ★ POF/Robert Leffont, Paris, 1988, 95 F.

Aujourd'hui, la Pologne attend. Elle attend de « sortir de ce système anormal qui même à l'absurde » (Lech Walesa). Un pays en suspens... Après les luttes, l'humiliation des loagues files d'attente comme dans le décor du noir roman de Tadeusz Konwicki (1), qui, par sa texture même, volontairement décousne, explique le fameux « compleze polonais » celui-ci émane d'un « sort tortueux », « d'un sort compliqué, dénaturé comme tout maiheur, comme toute misère », Il émane d'un complexe de supériorité (« la Pologne a une sorte de génie »), qui ne cadre pas avec les réalités historiques des démantèlements successifs, des insurrections brisées. Il émane d'un complexe d'infériorité (« les Polonais, quand ils pensent, ça les fait toujours dormir »...) en conflit avec « la force d'inquiérude éternelle » qui les maintient en éveil.

De ces conflits de l'âme naît un écrasant sentiment d'irréalité, renforcé par la conscience aigué d'une appartenance à l'Europe, certes, mais à une Europe « aveugle, veule, vénule », qui ignore la Pulogne.

Alors, en Pologne, on casaie de « trouver un sens au non-sens », on fume, on boil, on disserte, tout en faisant la quene...

M-F.A.

 Ce roman est le premier du cycle pointique de l'auteur, avec la Petite Apocalypse et Fleuve souterrain, oiseaux de mait, tous parus en France chez Robert Laffont. Le réalisateur Costa Gavras tourne actuellement une adaptation de la Petite Apocalypse.

### ASIE

LAND, POVERTY AND POLITICS IN THE PHI-LIPPINES. — Marmerlo Canlas, Mariano Miranda, James Putzal

☆ Catholic Institute for International Relations, Londres, 1988, 32 pages, 4,95 livras.

La terre, la pauvreté et la politique – tels sont les thèmes abordés dans une série d'analyses qui permettent de mieux comprendre les formidables délis qu'affronte le pouvoir aux Philippines. Il faut notamment souligner l'importance de l'apport de Mariano Miranda, banquier philippin, qui, grâce à une passionnaux mise en perspective historique, explique l'état actuel de la société. Sa conclusion est tout sauf optimiste, car, écrit-il, Mine Aquino n'a en rien romps avec la politique d'« intertionalization » économique du régime précédent qui a totalement échoué et n'a d'autre part plus guère de seus, étant donné l'état des relations entre le Nord et le Sud endetté.

JACQUES DECORNOY.

### AMÉRIQUES

BOYCOTT EN ALABAMA. — Jo Ann Gibson Robinson

☆ Presse du CNRS, Parie, 1988, 241 pages, 98 F.

Il y a à peine plus de trente aus, dans les autobus municipaux de Montgomery, en Alabama, les places de l'avant étaient réservées aux Blancs, et celles du fond aux Noirs, contraints de rester debout près des sièges vides si ceux réservés à leur race étaient tous occupés. Et tout Blanc pouvait, par ailleurs, exiger qu'un Noir assis dans sa section réservée.

vée lui cède sa place.

C'est pour avoir refusé de se lever et de laisser son siège à un voyageur blanc que Rosa Parks fut arrêtée le jeudi 1º décembre 1955.

Quatre jours plus tard, la totalité des 50.000 Noirs de Montgomery, dont la patience était à bout - l'année précédente, la Cour suprême avait statué que la ségrégation dans les écoles était contraire à la Constitution - entamaient un boycottage des bus de

Montgomery qui allait durer treize mois.

C'est la chronique quotidienne de ce boycottage, où se révéla la personnalité charismaique du pasteur Martin Luther king, que
nous livre celle qui en fut la principale inspiratrice, Jo Ann Gibson Robinson. Une inspiratrice qui, trois décennies plus tard, répugne à
se mettre en avant – une « vieille dame
digne », comme le dit Michel Fabre dans sa
préface – et dont le récit permet de mesurer
le rôle déterminant des femmes dans le mouvement noir américain.

B.C.

MEXICO AUJOURD'HUL — Claude Bataillon et Louis Panabière

\*\* Publisud, Paris. 1988, 244 pages, 126 F.
LA GRANDE VILLE EN AMÉRIQUE LATINE. —
Claude Bataillon et Jacques Gilard, coordinateurs

teurs \* Editions du CNRS, Parle, 1988, 90 F.

« Ici deux étrangers écrivent sur ce qu'ils aiment. » C'est un regard critique et fasciné que portent les auteurs sur la plus grande ville du monde. Mexico, qui vit une formidable mutation. Services urbains, éducation, sport, publicité, organisation du territoire, mode vestimentaire selon l'appartenance sociale, place de la télévision, tourisme et décentralisation industrielle, tous ces chapitres accompagnés de cartes et de photographies permettent de circuler dans les organes d'un « monstre urbain » au passé légendaire.

Le second ouvrage propose les communications de chercheurs français et latinoaméricains réunis autour du thème de la croissance des métropoles d'Amérique latine, du seizième siècle à nos jours. On remarquera aussi une intéressante approche des villes « latines » des Etats-Unis, et une « plongée » de Claude Fell dans les mythes que reflète l'œuvre de l'écrivain mericain Carlos Fuentes.

Françoise Barthélémy.

RUSSIA AND THE WEST - Gorbechev and the Politics of Reform, Jerry Hough

★ Sincer and Schooler, Londres, 301 pages, 12,95 Sures.

La révolution bolchevique a été fundamentalement une réaction anti-occidentale et 
zénophobe; elle a créé un double rideau de fer 
en URSS, contre les-idées occidentales et 
coutre les forces du marché; aujourd'ini, 
M. Gorbatchev vent abattre cette double lurrière et il a tous les moyens de réussir. Voici, 
résumée en quelques mota, la thèse de Jerry 
Hough, l'un des soviétolognes américans les 
plus originanz et qui se refuse pas — il y preud 
même un évident plaisir — à s'ascrire ca faux 
coutre les idées dominantes chez se collègnes. 
Ainsi, il voit dans les intellectuels insatisfaits 
par les réformes la principale opposition à 
moyen terme pour le pouvoir. Dans un autre 
domaine, il récuse l'idée d'une volouté soviétique de « casser » l'alliance entre l'Europe, le 
Japon et les Etats-Unis : non seulement 
l'OTAN sert à justifier la domination de Moscou en Europe de l'Est, mais sa dissolution 
signifierait à court terme l'accession de l'Allemagne et du Japon à l'anne nuclésire, ce que 
les Soviétiques redoutent plus que tout. Dans 
le même temps, peuse l'auteur, M. Gorbatchev va mener une politique multipôlisire, dietée par la volonté d'accéder à une technologie 
avancée qui ne sera disponible, à court terme 
su moins, qu'en Europe, su Japon et dans les 
nouveaux pays industrialisés, les Etan-Unis 
n'étant pas prêts à lever spectaculairemes 
leurs restrictions sur les échanges technologiques avec leur puissant concurrent. En conclusion, l'auteur cherche à définir une politique 
pour la future administration américaine qui 
dépasse la vision manichéeme des idéolognes

A.G.

COMMUNIST PARTIES IN WESTERN EUROPE, DECLINE OR ADAPTATION? — Sous la direction de Michael Waller et Meindert Fernenza \* Basil Blackwell, Oxford, New-York.

1988, 284 pages, 22,50 three starting.

Politologues et militants communistes évaluent la crise que traversent les PC ouesteuropéens (italien, français, espagnol, portagais, grec, finhandais, suédois, hollandais, belge, allemand, suisse, anglais). Causes du malaise: performances decooraies en éfecia, relations ambigués avec FURSS, tendance gax divisions internes. D'où un problème d'adaptation que peu de RC out surmonté (l'italien par exemple). Triple adaptation : entre l'anternationalisme de principe et les orientations nationales l'emportuait souvent depais 1956; entre un présent et un futur incertaint, et la position défensive des PC après 1945 et leur peur du changement; aux courants pacifistes, écologistes, féministes, antiracistes et d'extrême gauche, ignorés ou exérés par des PC campant sur un « réductionaisme de clause ».

Il est pourtant peu probable, disent-les anteurs, que les PC s'effoutrent suite à leur crise : la façon dont le centralisme démocratique est pratiqué est devenue une arme que les dirigeauts opposent à toute difficulté. Et anni au obstacle à l'adaptation.

WLADINGR ANDREFF.

HISTOIRE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE BELGE. - Rit Cookset

\* Editions Vie contiere. Bruxelles. Titels. 260 pages, 850 F beiges.

Du neutralisme à l'atlantisme, en pessant par une foi européenne de la première heure, et le priorité constante donnée aux intérêts économiques... Ainti pourrait se résumer un sècle et demi de politique étrangère belge, dont un chercheur, proche des socialistes flamands, Rik Coolsses, trace une fresque brillante, documentée et inédite. Jusqu'à présent, à l'exception de publica-

tions fragmentaires ou confidentielles, personne n'avait tenté une telle synthène, essayé de déméler les influences extérioures (la France, le Grando-Bretagne, les Ents-Unis) et les intérêts particuliers, ceux de la Société générale de Belgique notamment. L'un des chapitres les plus passionnants décrit la manière dont l'aranium du Katanga fut, curant la seconde guerre mondiale, vendu aux Américains par l'Union musière, tandis que, cans la Belgique occupée, les stocks étaient vendus aux Allemands, eux ansai lancés dans la course à la bombe atomique... Cet ouvrage apporte stusi une réflexion originale, et engagée, la place que peut ou que devrait occuper un petit pays ser la solve internationale, à l'heure de l'intégration européenne.

COLETTE BRAECKMAN.

### DANS LES JUNGLES D'UNE VILLE

### Le ventre de New-York

Le Bücher des vanités, de Tom Wolfe (traduit par Benjamin Legrand). – Sylvie Messinger, Paris, 1988, 782 pages, 145 F.

E magistral roman-reportage de Tom Wolfe, le Bücher des vanités, décrit New-York comme un archipel de pouvoirs sans frein, un territoire où les rapports de force à l'état heut s'exercent sans le moindre habillage de civilité à l'européenne, une préfiguration des mouvements tectoniques de la

A travers le récit de la déchéance d'un gulden boy, Sherman McCoy, ce sont deux univers new-yorkais, géographiquement proches mais culturellement situés à des années-lumière, qui vont se rencontrer : celui de la « jungle des prédateurs » (1) de Wall Street, et celui d'une autre jungle, celle des « minorités » noire et hispanique, majoritaires dans le quartier du Bronz.

McCoy n'aurait jamais du quitter le triangle magique de la salle des obligations de la firme Pierce and Pierce — dont il est le courtier vedette, avec des revenus annuels d'un million de dollars, — de son somptueux appartement de Park Avenue et de sa résidence de campagne de Southampton. Il est un des « maîtres de l'univers ». Pas plus que les autres jeunes WASPS (2) qui font la pluie et le besu temps à Wall Street, il n'a jamais éprouvé l'ombre d'un doute sur les finalités, ou les conséquences sur autrui, de cette course effrénée au profit.

Avec une petite entorse cependant : sa liaison avec Maria, splendide épouse d'un vieux financier juif. Liaison fatale qui va faire basculer son existence. De retour de l'aéroport où il est allé chercher Maria, McCoy manque une sortie de l'autoroute et se perd dans le Bronx. Une mini-barricade ; deux jeunes Noira; une manœuvre brutale du coupé – dont Maria a pris le volant – et le bruit étouffé d'un choc : le jeune Henry Lamb, lycéen modèle, a été touché.

AGUERE fief des juifs, des Italiens et des Irlandais, le Bronx a aujourd'hui les couleurs de l'Afrique et des Caraïbes, mais il est encore « tenu » par l'appareil du Parti démocrate. Aux prochaines élections, le mandat du procureur, Abe Weiss, juif, est en jeu. Pas facile de s'assurer les voix des Noirs et des Latinos quand on préside au fonctionnement d'une machine judiciaire dont la « clientèle » est presque exclusivement composée de membres de ces deux communautés. Sauf si on arrivait à trouver un grand coupable blane.

McCoy est un candidar-coupable parfait : délit de fuite et homicide involontaire. Pour son malheur, il se trouve dans une autre ligne de mire tout aussi redoutable : celle du pouvoir médiatique incarné par un journaliste du City Lights, qui a besoin de « sortir » une grosse affaire pour éviter le licenciement. Les « maîtres de l'univers » peuvent hien, à l'étranger, faire trembler gouvernements et entreprises, mais, à New-York, ils ne font plus la loi hors de Manhattan, Sherman McCoy va en faire l'expérience.

Une expérience qui dépasse son cas personnel : face à la solidarité du Bronz autour de la mère du jeune Henry Lamb, Wall Street et Park Avenue ne manifestent ni esprit de corps ni soutien de classe. Chacun pour soi. Le sol se dérobe sous les pieds de McCoy : sa femme le quitte, les copropriétaires de son immeuble le prient de déguerpir ; à Pierce and Pierce, on ne le connaît plus ; son avocat renonce à sa défense...

Pour répondre à certaines critiques de l'intelligentsia new-yorkaise, Tom Wolfe leur a demandé de sortir de leurs beaux appartements et d'aller juste en baulieue y découvrir le tiers-monde. Ecrit avant le krach boursier d'octobre 1987, ce Bûcher n'est pas seulement celui des vanités mais celui d'une société de casino qui fait injure à nout ce qui n'est pas elle. D'où la sourde inquiétude — au-delà de l'ironie triomphante — qui émane de ce livre : et si ces deux mondes finissaient un jour par s'affronter, et pas seulement dans une salle d'audience du Bronx ? Et peut-être pas seulement à New-York ?

BERNARD CASSEN.

1 31 1801 - Marie

(1) Voir Frédéric Clairmonte, « Dans la jungle des prédateurs », le Monde diplomatique, novembre 1987.

(2) White Anglo Saxon Protestant : Anglo-Saxon protestant blanc.



THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PART ter digitemplen und finte THE PERSON ASSESSED ASSESSED. TO LAMONET. THE PERSON AND PERSON STATE SHALL BELLEVE and the section will be being THE PARTY OF THE PROPERTY. Etudes en The state of the state of Baccalaurent Faint officiel de Ci 561 10 mg A CRIME IN



# livre

A sales Pierope, le Marie estlement Marie est de Mos-

Mariana, or que gire que tens. Dens ligient, M. Gorbet-

publiphine, de-l'évir technologie lide, à court terme

Anjun et dats les le, les Ette-Unis gestientalierement

Marine Barnette Marine policipa marine qui

MAPTATION? -

NOVAL:

at de l'Alle

and the state of milder and over the control of the c ordinaria las 1 - 1 ) prosid 1 - 1 ) prosid

il est pourrant per princip de carse e la formation que les PC s'effendent le carse e la façon dont le carse e la façon de la faction de carse e la façon de la faction de la facti WLADDOR AND HISTORRE DE LA POLITIQUE BA BELGE - Ris Cookset

w Editions Vie corrier, heat, 250 pages, 850 F beign. Du neutralisme à l'athaise a par une for européeme de la praise et la praorité constant dus et la proviée constant dus et la proviée constant dus et la proviée de de la proviée de la chort un chercheur, proché de mé mands, Rik Coolsaet, me mine un la lante, documentée un métie la lante, documentée un métie

Jusqu'à présent à l'encein à l'annue l'aprèsent à l'encein de démèter les misses ofice de démèter les misses ofice l'encein la Grande-Brespe, la la cit entirers particuler, curêts guirente de Belgique soumet le chiapetres les plus passesse à manière dont l'uranism à les destructes par l'Usion mela le destructe par l'Usion mela le dans la Belgique occupé, le misses de la Courte à la bombe atomic, le misses de Courte à la bombe atomic, le a course à la combe atonice. Les appointe à les combe à l'accepte de la combe atonice. Les appointe à une peut on que benn an Decir passe que peut on que benn an Decir passe sur la soine les appointe de l'autégration complete.

COLETTE BLAND

MUNCLE

1

### **Ture** de New-York

Le Micher des ranites, de Tom Wolfe (min) Rindfanda Legrand. — Sylvie Mesings, hi 1888, 782 pages, 145 F.

de Tam Walle, le Bücher des mink Fine hour s'exercent sans le mainire his and geracion des mouvements tentifique

Mediane d'un guillen bes, Sherman McGant steprephy ement probe mas colored the grad spect se rendudurer : relui de la sjage et ceitt d'une autre junde, de nique, majoritaires dans le quartier de Bost. de queser le triangle marique de la set Plante and Paerce - dont if no le courtes with de dellars, - de sen somptuent apper Be de children de campagne de Southampton l'est Ples ples que les autres peutes WASS (2) pilo The Servet, if a a jaman errouse l'ombre sub the county of the state of the county of

one toponedant : sa laises over Meria splende Lingue fatale que su faire besculer su cient Language tacher of the same manger man den be Brane. I'me min, barrande ; dem jumi de come - dont Maria a pria le volant - gibt Heavy Lamb, lycten modele, a été touth

Patricipes et des Carulbes, mais il est encert unif Trade and Sometime merica; d'une machine publice troccer un grand roupable blus. de grouver un avand roupable him. and the second date une source par un journel white de a servir a tate grosse affaire por in makers de l'enivers a peuvent hien, à l'émant of correspondent main à New-York ils referible

Heary Lamia, Wall Street of Park And Andrews Pleary Lamia, Wall Street of Park Andrews Park Andrews Pleary Lamia, Wall Street of Park Andrews Pleary Heary Lamia, Wall Street et Park had a continue de diasse. Charun pour sa les correspondents de diasse. La copropriation de l'intelligentsia propriation de l'

the state of leaves beaux appareements bourse Errit avant le krach nou des vanités mais celui d'aussi and a series pas elle. D'où la soute pas elle. D'où la soute pas elle. D'où la soute pas elle de ce livre : et s'elle de ce li me gent d'affrencer, et pas seniement des The season of the York BERNARD CASES

### **SOCIÉTÉ**

POTENZA E POTERE. LA FLUTTUAZIONE GIGANTE DELL'OCCIDENTE. - Giorgio Ruf-

★ Saggi telesbill Laterza, Sari, 1985, 140 pages, 15 000 fires.

L'actuel ministre de l'environnement du gonvernement italien, Giorgio Ruffolo, n'est pas seulement un tochnicien du pouvoir : avant de se débattre dans les problèmes écologiques (pollutions variées de l'air et de la mer), il a accumilé une réflexion politique qui, après la Qualité sociale (1975), les Voles du développement (1985), débouche sajourd'hui sur Puissance et pouvoir. Sa pensée, inspirée de l'age des L'amières, refuse le sechnicisme bricoleur des politiciens à courte ves et propose une lecture de l'histoire de l'Occident à partir des deux concepts qui informent su réflexion. La paissance, ce sont à la fois les virtualités de l'homme pourvu de passions et de libre arbitre et sa vocation à transformer la nature; le pouvoir, c'est le pasiona et de libre arbitre et sa vocation à transformer la nature; le pouvoir, c'est le contrôle politique qui régule l'homme et son action. Emprustant à Prigogine l'idée de la fluctuation géante, il soutient qu'à partir du XI- siècle le pouvoir a essayé de rattraper la puisanne qui lui échappait toujours davanisge. Aujourd'hui, la puisanne capitaliste s'impose à toute la planète sans distinction d'idéologie; jamais le pouvoir politique n'a été à ce point assujetti. Ce qui conduit les Etats à un immobilisme privé de perspective d'avenir. Réfection brillante et stimulante! Le ministre un immobilisme privé de p Réflectos brillante et stim ute! Le ministre socialiste ose casser les tabous du toutéconomique, de la croissance quantitative, de l'égoisme sacré des nations. Il débouche même l'égoisme sacre des namons. Il debouche meme sur l'istopie, qui seule permettrait la domina-tion de la puissance économique planétaire ; un pouvoir mondial capable de l'impulser. C'est à ce prix que le pouvoir politique sortira de sa muraille de Chine pour all'ronter de nouvous l'à-vesir.

PHILIPPE RENARD.

L'APOCALYPSE NUCLEAIRE ET SON CREMA. - Hélène Puiseux

★ Carl, sel..? Art, Paris, 1988, 238 pages, 140 f.

Un modèle. L'ouvrage d'Hélène Puiseux, directeur d'études à l'École pratique des t un modèle d'analyse. Il est fort rare s'études thématiques sur le cinéma posque des études thématiques sur le cinéma pos-sèdent une telle rigueur et une telle richesse. Prenant pour base 107 films de toutes nationa-linés qui traitent de la destruction atomique, l'auteur mostre comment l'ensemble de ces films élaborent une légende de notre futur. « Ils disent que le vroie victime de l'atome ces le famille dissemble nouvelusse na les c'est le famille, dispersée, pourchausée par les distaures, plétinée par les monstres, vaincue par le stérilité. » Mais ils admettent une ser-taine forme d'espérance et insistent à propo-ser, après la bombe, un monde nouveau. IGNACIO RAMONET.

MULTIPLICATION DES APPARITIONS DE LA VIERGE AUJOURD'HUL - Rané Laurentin

★ Fayard, Paris, 1983, 168 pages, 35 F. En soft dernier, à Paris, dans le somptueux duplex d'un milliardaire syrien, la Vierge est apparue à plusieurs reprises à M. Bessam Assaf, dont les mains, depuis, ruisselant a miraculeusement » d'un fiquide gras qui a miramicusement » d'un fiquide gras qui sursit la faculté de guérir. Tous coux que cette information a laissé surpiques se rapporteront fort utilement à l'ouvrage de l'abbé René Laurentin, qui a multiplié les enquêtes sur les récentes et multiples apparitions de la Vierge aux quatre coins du monde (Venomela, Rwanda, Corée, Yougoslavie, Mexique, Espagne, Egypte...). On y découvre, par exemple, que déjà, en 1982, à Damas, une icône « a extudé de l'huile, goutte à goute » chez une jeune femme, Myrus, que bientôt « les mains de Myrus ont auxis répandu de l'huile »; puis que des malades ayant demandé « une onction de l'huile miraculeuse, ils ont été guéris »; et qu'enfia « la Vierge est apparue à Myrus ».

L'anteur constate une « démocratisation des apparitions » en ce temps de crise; les

les apparations - en ce temps de crise; les cyants se sont pins - dez enjants, des filles, les bergères... - Selon lui, ces apparitions ne épondent pes à une stratégie d'ensemble, elles se présentersient plutôt comme des « cris du ciel » visant à actualiser l'Evangile.

IMMIGRATION ET SITUATIONS POST-COLONIALES. - Abdelkader Beibahri ★ L'Hermettun-CIEMI, Paris, 1988,

96 pages, 120 F. Grâce à cette collection sont publiées des thèses qui autrement seraient condamnées à l'enfermement dans des bibliothèques univer-sitaires. Celle d'Abdelkader Belbahri mérite sitaires. Celle d'Abdelkader Belbahri mérite d'être lue, car elle fournit quantité de repères pour tous ceux qui sont concernés par les problèmes liés à l'immigration. Ce n'est pas sa première partie qui veut poser les bases théoriques d'une étude des « minorités en situation post-coloniale », qui est la pius intéressante; son bilan de la sociologie des migrations en France et de la sociologie des relations raciales souffre da la commaraisem avec des auteurs. France et de la sociologie des relations raciales aouffre de la comparaison avec des auteurs comme avec Noiriel ou Oriol, certaines lacunes bibliographiques et le décalage entre l'achèvement de ce travail (1982) et sa publication sont aemables. Par contre, la seconde partie consacrée à une enquête dans l'agglomération lyomaise est riche d'indications, d'authent younaise est riche d'indications.

d'analyses, des pistes sur les ZUP et la galère » des jeunes. La marche des beurs, des mouvements comme Convergence-84, out eu leur origine dans le milieu étudié ici. Une actualisation de cette enquête serait précieuse. CLAUDE LIAUZU.

LA FRANCE ILLETTRÉE. - Joen-Pierre Vélis ★ Le Seuil, Paris, 1988, 272 pages, 110 F.

L'illettrisme est sans doute l'un des phénomènes à la fois les plus mai connus et les plus graves dans les sociétés occidentales graves dans les societes occidentales d'aujourd'hui. Il est confiné dans une discré-tion qui touche à la dissimulation – et d'abord chez ceux qui en sont les victimes. Le journe-liste Jean-Pierre Vélis s'est livré à une longue et minutieuse enquête qui permet d'en dresser le tableau pour la France. Il rappelle que les illettrés savem lire et écrire, mais sont incapa-bles, selon la définition de l'UNESCO, oles, seron la definition de l'ONESCO, d'« exercer toutes les activités (nécessaires à) leur propre développement et celui de leur communauté». Quant à leur nombre exact, il oscille selon les estimations entre trois cent mille et... buit millions de personnes! Les illet-riés représentent, de fait, une « infra-population » disqualifiée d'office et mainte-nne à l'écart de la société. Si, dans dix ans, la France doit compter « 80 % de bacheliers », woilà un sérieux défi dont ce livre souligne

MICHEL RAFFOUL.

### DROIT

L'UNIVERSALITÉ EST-ELLE MENACÉE?. -Rapport des Nations unies

★ Nations unies, Genève, 1987, 188 pages, 5 dollars.

Les Nations dites « unies » tentent un retour sur elles-mêmes à l'occasion de leur quarantième anniversaire. Le titre de l'ouvrage publié à cette occas et onste une problématique inquiète plutôt et onste une problématique inquiète plutôt

La question institutionnelle est évitée, à savoir la remise en question par les Etats-Unis de la règle : un Etat = une voix, au nom du principe scion lequel les décideurs devraient principe scion 10 être les payeurs.

L'ouvrage est en revanche contré (et c'est là son mérite) sur les aspects juridiques, cultu-reis et économiques de la recherche d'univerrais et sonnomiques de la recaserar à univer-salité. Il montre comment les rares obligations universellement acceptées sont en réalité pri-vées de substance, comment en réalité « les forts se respectent entre est mais continuent à épriser les faibles » (p. 32), comment le béralisme du laisser-faire et le fondamentalisme religieux sont des obstacles à une conception universelle et respectée des droits de l'homme, comment la conception technocratique de l'assistance technique et la fragmentation du discours économique sar le développement sont des freins à ce dernier. Enfin representations rappellent que le déve-loppement est un objectif d'essence politique, actuellement assimilé à un phénomène d'occidemalisation du monde, ce qui ne saurait se confondre avec la réalisation de l'universalité.

M. CHEMILLIER-GENDREAU.

### « Nous, le peuple », d'Elise Marienstras

Par YVES FLORENNE

Far YVE

E, the People of the United States... ), sinsi
s'ouvre le préembule de la Constitution
1787 Paris tout cas majestueuse, au rituel « Nous, le Roi », et qui implique aussi : « par la grâce de Dieu ». Elise Marienstras (1) marque le caractère « énigmatique », à tout le moins ambigu, de la formule des Pères fondateurs. Quel peuple, au juste, sous cette majuscule ? Abstrait ? A venir ? Ou à inventer ? Et qu'est-ce que cette révolution baotisée aussitôt c américaine » ? Ce qui annonce déjà la prétention impériale à être le continent tout entier ? La fameuse formule de Monroe ne signifiera pas autre chose : l'Amérique est, appertient, aux nouveaux Américains. Dès le commencement, la marche vers l'Ouest en cache une autre sous le western : l'« emprise », au sens propre qui est militaire, sur un Sud déjà conquis par d'autres qu'en l'annexant ou le dominant on se flatte de libérer.

and the property of the world of the first three commences and the state of the contract of the first

三海通過2000年 實際語

Comment, toutes proportions gardées, ne pas songer à Hitler, pour qui l'Allemagne, c'est l'Europe, avec ses Indiens et ses Nègres à liquider ou à exploiter ? En Amérique, le paradoxe, c'est que la plus vaste, puissante, victories ntreprise coloniale fut l'œuvre de colons assujettis, qui ne s'affranchiront qu'à seule fin d'établir un empire. Aussi, l'auteur comme tout le monde parle (ce sont même ses trois premiers mots) de « la nation américaine ». Seul, pourtant, l'article indéfini aurait dû convenir : « américaine », elle l'est, certes, mais avec vingt-six autres. Chacun sait qu'à de rares exceptions près, et encore, ce fut vite une fiction.

Aux yeux d'Elise Marienstras, cette nation bâtie de toutes pièces en un jour « surgit dans l'histoire plus visiblement que d'autres ». Tout simplement parce que, plus encore que quelques autres, elle est artificielle. L'auteur l'ignore si peu que, à peine l'a-t-il, par la force des choses, paptisée qu'il pose la question : « Qu'est-ce qu'un Américain ? » Pour constater que, des multiples réponses qu'elle a appolées, aucune ne signifie l'identité à l'Amérique. Il est vrai que cette nation encore dans les limbes ne pouvait guère faire autrement que s'annexer ca nom commun, puisque, de nom propre, elle n'en a pas. « Qu'est-ce qu'un Américain ? » Mais qu'est-ce qu'un Soviétique ? Est-ce un hasard ai les deux empires de ce temps ont, pour se nommer, un sigle de société anonyme ?

Toutafois, pour l'un, son idéologie voulait que « Russe » restât non-dit. Tandis que l'idéologie que s'est forgée la nation, née à la fois par génération spontanée et par décret avec sa vocation impériale, lui commandait su contraire d'afficher franchement la couleur. Alors que dans la Russie soviétique aubsistent, au moins comme une sorte de soustitre, le nom des diverses nationalités (et la conscience d'elles-mêmes qu'elles ont gardée, comme on le voit avec quelque éciat aujourd'hui), l'e Amérique » a conservé à ses états unis leur nom colonial, ou les a empruntés à l'onomestique indienne.

Dans ses Mythes fondeteurs de la nation américaine. Elise Marienetras avait étudié l'idéologie nationaliste dans une nation sans passé, simple « artefact ». Sa thèse d'aujourd'hui montre, en le démontant, le mécanisme d'un nationalisme préfabriqué dont la nature a « échappé aux regards les plus critiques ». Car « les Américains se sont faits nationalistes avent même d'avoir une nation ». Privés

de mythes qui leur scient propres, et longuement élaborés dans le travail des siècles, ils auraient voulu, selon l'auteur, se ressourcer aux mythes fondateurs de l'Occident. On les voit surtout boire à caux de la Rome antique, lesquels étaient déjà de seconde main ; c'était en tout cas se choisir un modèle peu rassurant.

L ne faut pas moins ne pas perdre de vue que ce nationalisme est d'essence divine. Nation vierge et déjà triomphante, telle qu'on n'en vit jamais, puisque larael fut vaincu, andonné, dispersé, l'« Amérique », elle, vaincra, qui a été créée pour accomplir sur une terre purifiée les desseins de Dieu. Les Fondateurs nous apparaissent comme une sorte de Moise collectif recevant les Tables de la Loi sur quelque Sinaï de la Nouvelle-Angleterre. Aussi bien, dès l'origina, quand la nation, fuyant une Europe incurablement vouée au péché, n'était encore qu'asprit, il advint déjà que la travail des élus fut providentiellement facilité. « Dieu a voulu, écrivait l'un d'eux, qu'une peste emporte la plupart des sauvages pour nous faire place. >

Pour accomplir sa mission sacrée : fonder et faire triompher, avec ou sens peste, la nation e blanche et civilis ée a, 🎚 fallut bien enfin rejeter la « race » (sic) anglaise. Quant aux autres races, on avait commencé à les refouler en débarquant. Restait la plus menaçante, dont la présence était tenue pour particulièrement « illégitime » : l'engeance française. Il s'egit donc d'« éliminer les turbulents Gaulois », On n'accueillera pas moins leur aide dans les périls. Tels sont les commencements d'une amitié légendaire, qui, sous ces couleurs contrastées, se poursuivra encore chez Roosevelt.

Elise Marienstras décrit l'autre guerre d'indépendance : celle des Indiens, et les diverses résistances rencontrées par le nationalisme américain et sa révolution contestée. Ainsi, tances rencontrées par aux « luttes ethniques » s'ajoutent les « luttes de classes ». Le livre dissipe l'illusion entretenue d'une active participa-tion populaire à cette révolution de dirigeants. Il est vrai que les classes peu ou prou possédantes y sont le plus grand nombre. L'auteur produit maints témoignages et documents (2), d'où il résulte que, chez ce grand nombre, grande est aussi l'indifférence politique : il y a simple adhésion à une société qui protège les biens et assure une sorte de liberté qui est essentiellement celle de commercer, exploiter, consommer. C'est ce comportement que, plus d'un siècle à l'avance, Tocqueville, dans son étonnente lucidité, redoutait pour nos démocraties modernes et contra lequel il met vigoureusement en garde.

On conclura avec l'auteur sur l'ambiguité d'une étrange e religion civile » qui implique l'e adoration » de l'Etatnation, et samble en même temps inviter à la méliance anvers le gouvernement (qui se garde de dire son nom), tout en ayant pris grand soin de confondre l'un et l'autre.

(1) Egiise Marianstras, Nour, le peuple, Gallimard, « Riblio-thèque des Fissoires », Paris, 1988, 486 pages, 130 F.

(2) L'ouvrage comporte un impressionant répertoire des sources de toutes antures et provenances : pas moins de 730. Sur le sujet, dans une perspective différente, rappelons le livre de Dick Howard, Naissance de la pensée politique américaine (Cf. le Monde diplomatique de septembre 1987).

### **OUVRAGES DE RÉFÉRENCE**

4 Editions Coupleys, Bruxelles, 223 pages, 79 F.

Entièrement revue et mise à jour, voici, en collection de poche, une nouvelle édition de l'Atlas stratégique para pour la première fois en 1983. Il reprend les deux innovations qui avaient marqué à l'époque : la place nouvelle avaient marqué à l'époque : la place nouvelle accordée aux océans - 71 % de la surface du globe - et le rejet d'une perception occidentalo-centriste : la vision du monde présentée varie suivant que l'on se place à Paris, Washington, Moscou, Téhéran ou New-Delhi.

En outre, toutes les données plus classiques nécessaires à une compréhension de la «géo-politique des rapports de force dans le monde» : économiques, militaires, démographiques... ainsi qu'une représentation des

A. G.

ATLAS STRATÉGIQUE. — Gérard Chaisand,

Jean-Pierre Rageau

démocratie : des espoirs et déboires des

démocraties retrouvées » — en Amérique
latine ou aux Philippines — à la lutte coatre la

THE INTERNATIONAL WHO'S WHO 1988-

1 696 pages, 90 livres.

Cette cinquante-deuxième édition du célè Cette cinquante-deuxième édition du célè-bre annuaire contient 18 000 entrées, 1 500 de plus que la précédente. Une attention particu-lière a été accordée aux personnalités soviéti-ques et chinoises, dont plusieurs font leur apparition dans ce dictionnaire. Notons aussi, parmi les nouveaux élus, Mme Nancy Reagan, le colonel Oliver North, Madonna, Michael Deuxeles et motre aprè Diames. Douglas et notre ami Piantu.

RÉGIONS

& Autrement, hers série et \$1, Paris, mai

La Toscane est un mythe qui ne cesse de

argeonner, le dernier avatar en est le péro 31 de la revue Autrement, coordonné

TOSCANE, Le baicon de la vie

ATLAS GÉOPOLITIQUE. - Alexandre de

Maronches \* Stock, Paris, 1985, 217 pages, 198 F. Tout le monde connaît les opinions de M. de

Marenches, qui fut chef des services secrets français de 1970 à 1981. Sa vision du monde marque bien évidenment cet atlas — bien illustré mais contenant de nombreuses erreurs - et qui est divisé en six parties : géo physique et humaine; les empires à travers l'histoire; les deux blocs face à face; les aux et les voies de com munication: le tour du monde des conflits; les problèmes d'avenir (démographie, espace, Pacifique...). Toutefois, c'est avec une certaine surprise qu'on apprendra que la chute du chah d'Iran serait due à la « natveté angélique » du président Carter ou que le coup d'Etat de Nasser en Egypte en 1952 a écé organisé per l'ambassade soviétique...

L'ÉTAT DU MONDE 1988-1989 ★ La Découverte, Paris. 1969, 633 pages, 130 F.

Deux innovations marquent cette nouvelle édition : l'étude des 197 Etats est complétée édition: l'étude des 197 Eluis est complètée par une présentation géopolitique des grands ensembles régionant qui permet de situer cha-can des pays dans une perspective plus vaste qui allie histoire et géographie: 17 chronolo-gies — régionales on thématiques — regrou-pent les principanx événements et constituent

un «journal de l'année». Un donier spécial est commeré sex droits de l'homme et à le

numero 31 de la revue Autremau, convolune par Ornella Tondini et pouvu d'une iconogra-phie originale. Divisé un peu artificiellement en trois parties — des lleux, des hommes, des résex. — il fournit un matériel abondant, riche et inégal. Rompant avec un passé prestigieux, et encombrant, il a le mérite d'affronter les L'appétit du lecteur est excité par les

facettes incommes de cette Toscane insolite de la commercialisation du brunello (vin renommé) aux astroes géniales des restaura-teurs de membles anciens, du musée d'ari moderne de Prato et de la passion artistique de certains industriels à l'économie décentralisée certains industriels à l'économie décentralisée de certains industriels à l'économie décentralisée de villes moyennes qui out fait la richesse de la région (même si le modèle a du plomb dans l'aile à Prato), de l'immigration des bergers sardes à la réussite de la maison d'édition Olschki jadis persécutée par le fisicisme. Le catalogue est alléchant; les «témoigragges» de non-Italiens, tels Léo Ferré et levie l'annude non-Italiens, tels Léo Ferré et Joris Ivens sont affligeants, mais il ne manque ni Luzi, ni Tobino, ni Primo Conti, ni Michelucci (admirable texts) ni Berio, avec en prime Tab

### HISTOIRE

YALTAL - Jean Laloy \* Robert Luffont, Paris, 1988, 216 pages

Diplomate, l'auteur a participé à de nom-breuses négociations Est-Ouest, on qui l'a conduit à devenir un soviétologue des plus avertis. Il fut l'interprète de de Gaulle lors du tête à sête avec Staline. Mais il n'était évidem-ment, et malheureusement, pas à Yalta. Son propos n'est donc pas de « racouser » cette conférence mais de l'analyses.

Jean Lakey rapports les trois interprétations qui furent données des arrière-pensées des participants : répondre à l'attente révolutionnaire » de l'Europe ; partager celle-ci entre les deux empires victorieux ; enfin, il s'agirait d'une dernière victoire, diplomatique celle-là, des Etats-Unis. Car tel surait été « l'effort ultime » de Roosevelt pour « préserver l'entente avec l'Union soviétique ». Le mall'entente avec l'Union soviétique. Le mal-heur, c'est qu'il n'était plus capable de cet effort. Reste que tels avaient bien été son des-sein et sa volonté; alors que « l'Europe s'était pas sa pensée dominante ». C'est une litote. Il ne révait pas moiss de remodeler cette Europe selon ses vues, dans la grande ignorance qu'il avait d'elle. On consoît le résultat : quarante ans de guerre plus ou moiss froide. Toute cette histoire est l'objet du livre, dans la pera-pective d'une leçon politique pour le présent et l'avenir. La conclusion tient dans la dernière leme : Ne nas avoit de Valta muis tiere la ligne: « Ne pas sortir de Yalta, mais tirer la leçon de Yalta. » L'auteur ne sauxit l'igno-rer : c'est trop simple pour a'être pas difficile.

• LES FILLES DU PASTEUR ANDERSON - DEUX SIÈCLES DE FRANC-MAÇONNERIE MIXTE ET FÉMININE EN FRANCE. - Jean-Pierre Bacot (134 pages, 90 F. EDIMAF, 16 bis, rue Cadet, 75009 Paris). Malgré quelques noms prestigieux (l'impératrice Joséphine, Louise Michel...), une histoire fort mal connue est ici présentée en termes clairs, avec chronologie, tableaux, organigrammes, etc.



. Dens la jungie des prédients.

Etudes en\_SUSSE littéraires. scientifiques et économiques Baccalauréat (séries A, B, C, D) statut officiel de Collège et de Lycée français à l'étranger Admission dès 10 ans. Aussi avec internat dès 15 ans. Ambiance calme et studieuse. Excellents résultats. Accès aux bourses officielles. Une grande école fondée en 1908 ecole lémania 3, ch. de Préville - CH-1001 Lausanne Suisse

T& 19-41/21/20 1501 - Fax 19-41/21/22 67 00 - Télex 450 600 el ch

### LE MONDE DIPLOMATIQUE

### LE COMBAT POUR LES DROITS DE L'HOMME

### Des militants non protégés

Per FABIENNE ROUSSO-LENOIR .

5 juin 1988, Joseph Lafoutas, cofonda-teur de la Ligue kultienne des droits de l'homme : « Notre vie, ce sont les droits de l'homme. Nous trons jusqu'an hout. »

11 juillet 1988 : le corps de Joseph Lafontan est retrouvé dans une rue de

Il avait été batta à mort par des incomms.

ES quarante années qui se sont écou-lées depuis l'adoption, le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont vu, d'est en ouest et du nord au sud, se dessiner un courant continu d'hommes et de semmes qui, en marge de toute appartenance politique, ont pris conscience et possession du devoir d'assumer les droits de l'homme au nom de la condition humaine. Unissant ceux qui ne luttent ni pour leurs droits ethniques, confessionnels, syndicaux, économiques ou politiques, mais pour le droit à ces droits, ce mouvement s'inscrit dans un cadre juridique précis, celui des textes internationaux qui non sculement éta-blissent la légalité de l'action individuelle pour les droits de l'homme, mais encore appellent à cette action (1). Pourtant, rien encore dans cet édifice n'assure la protection de ces militants exposés tout autant que les victimes à l'arbitraire des régimes oppressifs.

Dans la logique de ces régimes, l'affirmation de la primauté du droit est une activité subversive, et ceux qui s'organisent pour porter assistance à personne en danger deviennent à leur tour des individus dangereux : de pouvelles victimes. Qu'ils soient publiquement dénoncés comme guérilleros, agents de l'Est ou de l'Ouest, traîtres à la patrie ou comploteurs, fous ou extrémistes, une répression spécifique vise maintenant les militants des droits de l'homme, ainsi que les avocats ou les magistrats qui tentent de rendre justice. La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a vu, en deux ans, plusieurs de ses ligues, ou associations correspondantes, diffamées, menacés, interdites, et leurs membres emprisonnés on assassinés en Algérie, en Afrique du Sud, en Colombie, au Guatemala, au Honduras, en Pologne, au Saivador, à Singapour, en Tchécoslovaquie, en

« Les disparitions forcées d'avocats des viotimes et des défenseurs des droits de l'homme, du fait d'agents des gouvernements, semblent en augmentation. Un sort identique est réservé aux parents des personnes portées manquantes, notamment ceux qui ont des postes importants dans les organisations qui s'occupent des victimes de la répression. » Cette observation du groupe de travail sur les disparitions de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (2) met en évidence les effets contradictoires et ambigus que l'exercice des droits de l'homme produit, selon les instances, nationales ou internationales, qui lui répondent.

Depuis l'adoption de la Charte des Nations unies et l'avenement d'un droit international positif visant la protection universelle des droits de l'homme, la souveraineté nationale n'est plus ce mur d'enceinte à couvert duquel le gouvernement du moment pouvait, au nom

Socrétaire générale adjointe de la Fédération ternationale des droits de l'homme.

de l'Etat, commettre tous les abus. La Déclaration universelle des droits de l'homme est la pierre blanche qui marque la victoire contre le fascisme: la naissance d'une communauté internationale organisée associait la souveraineté, la liberté et la sécurité des Etats à celles des hommes qui les composent.

Comme le pensait René Cassin, « la mise en application effective des droits de l'homme dans et par chaque nation... [no peut se faire que grâce à] une protection nationale sans fissure (3) », et c'est sculoment lorsque l'Etat manque à l'obligation de promouvoir et de respecter ces droits, autant que de les protéger en garantissant un recours stile contre leur violation, que la protection internationale se substitue à celle qui lui incombe. Impeccable logique aujourd'hui devenue sophisme, car manquent en réalité les moyens de protection des titulaires de ces

Le développement normatif n'a cessé de préciser le contenu des droits de l'homme et de souligner l'importance du rôle et de la responsabilité des individus dans leur mise en œuvre et leur défense; les grandes conventions prévoient des voies de recours individuel contre d'éventuelles violations, reconnaissent très largement le rôle des organisations non gouvernementales internationales qu'elles associent étroitement à leurs travaux (4). Grâce, sans doute, à leur impulsion, elles ont multiplié les organes et les procédures d'accès direct, leur permettant de connaître des communications et plaintes individuelles et de rendre compte de violations massives, flagrantes et systématiques des droits de l'homme. On a sinsi constamment progressé vers un système régulier de constatation des violations et de surveillance des Etats contrevenants, alors que, pour les individus qui recourent à ces procédures, aucune juridiction universelle n'a été mise en place, aucune mesure de protection concrète n'a été adoptée. Sans prendre garde qu'on exposait ceux pour qui le devoir de protéger les droits de l'homme devient une responsabilité particulièrement risquée. La sinistre situation décrite met en lumière ce déséquilibre.

### Des engagements violés

A contrainte morale peut expliquer que L des conventions soient ratifiées et des résolutions votées par des Etats qui pourtant enfreignent leurs propres engagements. Mais croire, ou s'arranger pour croire, que cette seule contrainte les obligera à modifier leur comportement, une fois passée la porte du palais des Nations, fait de ce système une gigantesque boîte de Pandore sans fond.

Car ces mêmes Etats se plient aux mécanismes internationaux pour faire bonne figure démocratique, tout en cherchant à en déjouer le fonctionnement et à en barrer l'accès aux défenseurs des droits de l'homme. Ceux-là, au contraire, porte-voix d'une communauté collectivement menacée par des violations systématiques; commises ou tolérées par les institutions étatiques, sont encouragés par l'approbation de résolutions qui, dénonçant les faits, réaffirment leurs droits. Nombreux sont ceux qui, tentant de faire valoir ces droits, en

devienment les victimes, payant de leur vie le fait d'alerter les organes înternationaux on de témoigner devant enx.

Certaines dispositions concrètes pourraient contribuer à la fois à renforcer les instances internationales et à protéger les personnes qui. y recourent. Elles sont déjà en vigueur sur le plan européen et, mutatis mutandis, pour-raient s'appliquer à l'ONU.

La convention européenne des droits de l'homme a, depuis 1969, établi un - accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme». Ce texte, applicable aux requérants, à leurs représentants, aux avocats qui les peuvent assister, aux témoins, experts ou autres personnes appelées à participer aux procédur prévoit l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations, ainsi que des pièces qu'elles soumettent; il protège également le droit, pour ces personnes, de correspondre librement avec la Commission et la Cour, précisant, pour les détenus, qu'ils ne pourront faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire pour leur avoir transmis des communications.

### Révéler la répression

SI, à l'ONU, l'état du droit en la matière est encore balbutiant, le pratique de certains organes ouvre déjà une voie au développement positif.

En 1971, la Commission des droits de l'homme a chargé un groupe de travail d'élaborer les Règles de procédures types applicables par les organes de l'Organisation des Nations unies qui ont à commaître des viola-tions des droits de l'homme (5) sur la base d'un projet préparé par le secrétaire général (6). Celui-ci prévoyait un standard de mesures protectrices, l'organe compétent, on l'organe ad hoc, nommé par lui pouvant demander à tout Etat de lui accorder toute l'assistance nécessaire pour bien s'acquitter de ses fonctions. Il était précisé qu'une telle assistance pourrait consister notamment à prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun obstacle ne vienne empêcher les représentants et les témoins d'assister aux réunions de l'organisme spécial et à assurer, le cas échéant, à tout témoin ou toute personne comparaissant devant cet organisme la protection voulue contre tous actes de violence ou d'intimidation, toutes menaces ou représailles, ou toutes mexures discriminatoires dont ils pourraient être l'objet en raizon du fait qu'ils assistent auxdites réunions et donnent leur témoignage, et contre toutes poursuites judiciaires dont ils pourraient faire l'objet du fait de leur témoignage (7) ».

Le Conseil économique et social se contenta de prendre note des rapports du groupe et de les porter à l'attention des organes concernés (8).

Facultatives, ponctuelles, temporaires, subordonnées au bon vouloir des puissances du moment, dotées d'un champ d'application particulier et restreint, ces mesures permettent pourtant de dégager des normes déjà contumières qui, unifiées et élargies, pourraient être adoptées par tous les organes chargés des droits de l'homme, conventionnels ou non, sous forme d'un règlement commun. applicable à toute personne ou groupe parti-



cipant, sur un plan national, régional ou international, à l'accomplissement de leurs man-

Bien que la Commission des droits de l'homme prépare, depuis 1981, une déclaration affirmant la nécessité de protéger les militants des droits de l'homme, et que, notamment grâce aux efforts de la FIDH, la dernière réunion de la Sous-Commission, ait adopté une résolution allant dans ce sens, les organes de l'ONU continuent de ne pas s'interroger sur leurs propres rôle et response-

Ne nous y trompons pas : c'est l'avenir du projet le plus raisonnable que l'humanité ait amais donné à son histoire qui est ici en jeu. car l'action pour les droits de l'homme va plus loin que d'empêcher les forces au pouvoir de réprimer en rond, elle révèle cette répression au monde dans le souci d'en défendre les victimes. Ecole d'une résistance uniquement armée par le droit, elle menace à long terme les raisons de ce pouvoir abusif, en profilant sur l'ensemble de la société un projet ressenti à la fois comme source, mode de vie et moyen de défense de la démocratie. Cette démocratie dont l'avenement est la raison même des Nations unies et vers laquelle la vocation de l'ONU est d'accompagner les

Cf. les préambules de la Déclaration univer-selle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(2) E/CN4/1987/15 \$ 122, docum des droits de l'homme de l'ONU.

(3) René Cassin : Introduction au 3º volume d'Etudes et Documents, revoc annuelle du Conseil

(4) Rappelons que les individus formant les pes-ples n'ons, par l'intermédiaire des organisations nou gouvernementales, qu'une voix consultative dont le statut est soumis an consensus des Etats. Hormis la sous-commission des droits de l'homme, composée d'experts statutairement indépendents, mais dont la nomination et l'action sont, trop souvent, sujettes aux pressions diplomatiques, les organes des Nations unics chargés des droits de l'homme sont uniquement composés d'Etats.

(5) E/CN4/1086, 6 mars 1972, 28 session, document de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et E/CN4/1134, 1= février 1974, id., 30 ses-

(6) Note E/CN4/1021/Rev. 1-1971, document de Commission des droits de l'homme de l'ONU,

(7) Ibid, section VIII: Coopération avec les Etats bres, art. 17, arii.

(8) Résolution du Conseil économique et social, R. 1870 (LVI), 17 mai 1974.

S CE NUMER

WA THE PARTY

### Dans ce numéro :-

PAGE 2:

Courrier des lecteurs.

LE LABYRINTHE POLONAIS, par Jean-Yves Potel. — Des autres guerres, suite de l'éditorial d'Ignacio

PAGES 4 et 5:

LES RÉFORMES EN UNION SOVIÉTIQUE : « L'URSS en mouvement », par Jean-Marie Chauvier. — La résurrection des fermiers, par Marcel Drach.

PAGES 6 et 7:

UNE CERTAINE IDÉE DE L'EUROPE : Des disparités régionales qui minent la cohésion communantaire, par Jean-François Drevet. — En France : des structures ina-daptées et des aides publiques dérisoires, par Pierre Roc-

### VIANDE FRAICHE ARGENTINE POUR LE CORPS DIPLOMATIQUE (POSSIBILITÉ HALAL-CACHER)

- Autres produits alimentaires ;

 arrivages de l'Argentine par avion garantis ; expéditions partout dans le monde.

### canar France

17. rue de la Comète - 75007 Paris Télex: 20 50 88 F - Tél.: 47-05-96-61

### PAGE 8:

La Syrie sur l'échiquier mouvant des ambitions régio-nales, par Elizabeth Picard.

Les Kurdes à la recherche d'une nouvelle stratégie, par

**PAGE 10:** 

La blessure de l'excision, par Dominique Vernier.

PAGES 11 à 13:

UNE PLANÈTE MISE A SAC : La survie de l'humanité en grand péril, par René Dussout. — Revoir la notion de bien-être, par Giorgio Ruffolo. — Boomerang, par Jacques Decornoy. — Nucléaire et pluies acides : le gran-dissant contentieux franco-allemand, par Bernard

**PAGE 14:** 

Le Bangladesh et sa misère rurale généralisée, par Anne Winter.

**PAGE 15:** 

L'Inde sous le choc d'un feuilleton télévisé, par Vijay Singh. PAGE 16:

Washington joue à fond le régime philippin, par Walden

**PAGE 17:** 

CHILI: Qui a peur du général Pinochet? par Ignacio

PAGES 18 et 19:

La diplomatie américaine moins libre de ses choix, suite

de l'article de Gabriel Kolko. – La loi de Rambo, par Alain Gresk.

PAGES 20 et 21:

CES INÉGALITÉS QUI SAPENT LA DÉMOCRATIE (IV): Le logement, vitrine des ségrégations sociales, par Christian Arnaud. – La conquête inachevée d'un droit fondamental, par Roger-Henri Guerrand.

GRÈCE: Blocages culturels et ajustements politiques, par Jean Catsiapis.

PAGES 23 à 26 :

Thessalonique, vingt-trois siècles d'histoire (supplé-

**PAGE 27:** 

Littérature française et immigration : Les cris et les rêves du roman beur, par Jean-Michel Olfé.

**PAGE 28:** 

Une certaine manière de voir... par Claude Julien.

PAGE 29:

« De Gaulle ou l'éternel défi », par le général Georges Buis. — « La République du centre », par Max Gallo. Dans les revues... Colloques.

PAGES 30 et 31:

LES LIVRES DU MOIS: « Nous, le peuple », d'Élise Marienstras, par Yves Florenne. — « Le Conservateur », de Nadine Gordimer, par Marie-Françoise Allain. — « Le Bûcher des vanités », de Tom Wolfe, par Bernard Casses.

La Monde diplomatique du mois de septembre 1988 a été tiré à 168 000 examplaires.

Octobre 1988

